

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

3 3433 06633741 5

al was foogle

. . .

# PETITE ÉCQLE

DES

ARTS ET METIERS.

Digitized by Google

Je ne reconnaîtrai pour authentiques que les exemplaires portant ma signature.

A. Eymery

IMPRIMERIE DE J.-B. IMBERT, rue de la Vieille-Monnaie, nº 12.





La Chasse au filet. La Chasse au fusil.







La Pèche au filet.

# PETITE ECOLE

DES

# ARTS ET MÉTIERS,

CONTENANT des notions simples et familières, sur tout ce que les Arts et Métiers offrent: d'utile et de remarquable;

PAR M. JAUFFRET.

Ouvrage destiné à l'instruction de la jeunesse; ET ORNÉ DE CENT VINGT-CINQ GRAVURES.

TOME PREMIER.



# PARIS,

A LA LIBRAIRIE D'ÉDUCATION D'ALEXIS EYMERY, rue Mazarine, nº 30. 1816.

MAS

# THE NEW YORK PUBLIC LIDEARY 385933P. AFTOR LENCE AND FILDER PUBLICATIONS 1047

# PETITE ECOLE

DES

# ARTS ET MÉTIERS.

# EXCELLENCE DES ARTS ET MÉTIERS.

J'Ar ouvert devant vous, mes chers ensans, le grand livre de la nature. Je vous ai sait admirer ce spectacle si riche, si varié que l'univers offre à nos regards. Le firmament et ses innombrables étoiles, la terre peuplée d'animaux de toute espèce, couverte d'arbres et de plantes qui vivent aussi à leur manière, les minéraux dépourvus d'organes, nous ont tour-à-tour présenté les plus étonnantes merveil-

4 O. P.Tin ausent Vil?

les. Aujourd'hui je viens fixer votre attention sur des merveilles d'un nouveau genre, sur les diverses productions des arts. Vous allez voir l'industrie humaine rivalisant avec la nature, opérer comme elle de véritables prodiges.

Les arts sont les enfans de nos besoins. Plus le genre humain s'est multiplié, plus ils sont devenus nécessaires. La disette des fruits de la terre, l'obligation de se mettre à l'abri des injures de l'air, de se procurer une existence plus douce, ont donné l'essor au génie de l'homme. L'imitation, la curiosité, le hasard ont favorisé ses idées. Les arts de nécessité ont été inventés peu à peu, et les arts d'agrément sont venus insensiblement à leur suite.

Je dis, mes enfans, que les arts ont été inventés peu à peu. En effet leurs progrès se sont faits lentement, et il a fallu bien des siècles pour les porter au point où ils sont parvenus. Il en est qui sont pour ainsi dire encore dans leur enfance; mais il en est aussi qui sont arrivés de nos jours au plus haut degré de gloire.

Il est étonnant, sans doute, que les services importans que les arts mécaniques ont rendus à la société, ne fassent pas estimer davantage les travaux utiles de ceux qui les exercent.

D'où vient que ceux qui ne sons pas astreints à un travail manuel ont coutume de mettre une distance infinie entre eux et les gens de métiers? Nous abordons en cérémonie un homme chargé du recouvrement de quelques droits, et à peine daignons-nous saluer un laboureur ou un jardinier à qui nous devons la jouissance des fruits de la terre. Ce désordre n'est pas nouveau. Il s'est toujours montré dans les états les

plus policés, à mesure que le luxe y introduisait un faux goût de délicatesse. Celui des Scipions qui déclara la guerre à Jugurtha, briguait, étant encore jeune, la place d'édile curule; et parcourait, suivant l'usage, le lieu de l'assemblée où se trouvaient les tribus rustiques aussi bien que celles qui résidaient à Rome. Il saluait l'un. disait un mot d'honnêteté à l'autre. et serrant les mains à un laboureur de sa connaissance, il ne put s'empécher de plaisanter sur les durillons dont il les sentit couvertes. Nous autres, dit-il, nous ne marchons que sur nos pieds. Auriez-vous pris la coutume de marcher aussi sur vos mains? Ce mot lui coûta cher. En un instant il passa de bouche en bouche, et arriva jusqu'aux derniers rangs. Toutes les tribus, piquées de s'entendre reprocher leur amour pour le travail, n'eurent qu'une voix pour

donner l'exclusion à ce railleur que la mollesse de la ville avait rendu dédaigneux et impertinent.

Lorsque notre raison commence à éclore, on nous parle longtemps de la grammaire, des langues anciennes, des belles-lettres qui ornent l'esprit, et l'on ne nous dit rien de la beauté des arts, ni de l'industrie des métiers, qui sont le soutien de notre vie.Quand notre raison est plus avancée, on l'adresse à des maîtres qui la nourrissent des abstractions métaphysiques. Ce qu'on a le plus négligé c'est de nous apprendre à bien distinguer les productions du globe que nous habitons, les liens qui unissent tous les peuples, et les travaux dont nos semblables s'occupent.

Tous tant que nous sommes nous avons vu tourner les ailes d'un moulin à vent, et la roue d'un moulin à eau. Nous savons qu'on y écrase du

blé, ou qu'on y pulvérise des écorces; mais la structure nous en est inconnue, et peu s'en faut que nous ne confondions un charpentier avec un bûcheron. Nous portons tous une montre dans notre poche; mais connaissons-nous l'artifice de la fusée sur laquelle la chaîne s'enroule ? connaissons-nous l'usage de la ligne spirale qui accompagne le balancier? Il en est de même des métiers les plus communs. On n'en sait que le nom. Au lieu de nous assurer une raisonnable connaissance du commerce et des arts, qui font la douceur et l'ornement de la société dans laquelle nous avons à passer nos jours, nous nous occupons d'une foule de choses dont l'inutilité est souvent le moindre défaut.

Pour réparer, autant qu'il est en moi, ce tort de l'éducation ordinaire, je viens, mes chers enfans, vous donner sur les arts et métiers les notions que j'ai crues susceptibles d'être mises à votre portée.

Voici de quelle manière je diviserai l'ouvrage que je vous destine.

Je vous ferai connaître d'abord les arts qui ont pour objet la nourriture de l'homme; et sans approfondir tous les secrets de ces arts si précieux, si nécessaires, je vous en exposerai les plus essentiels.

Je passerai ensuite aux arts qui ont pour objet notre habillement. Ils ne sont pas moins merveilleux que les précédens.

Ceux qui ont pour objet le logement et l'ameublement, ceux qui sont relatifs à l'attaque et à la défense, ceux qui concernent le transport de l'homme d'un lieu à un autre et celui des productions du commerce; enfin les arts relatifs au perfectionnement des organes de nos sens, ou propres à les flatter, nous fourniront tour-àtour des chapitres curieux et intéressans. Trop heureux si cet ouvrage peut vous être utile et mériter votre attention!

#### ARTS

QUI ONT POUR OBJET

LA NOURRITURE DE L'HOMME.

Les premiers arts que l'homme a dû cultiver, mes chers enfans, sont ceux qui ont pour objet de lui procurer des alimens. Le plus pressant de nos besoins est celui de vivre. Aussi les peuples sauvages, étrangers à toutes les recherches de nos arts, sont infiniment adroits et habiles à la chasse et à la pêche. Il y a encore aujourd'hui des peuplades entières errantes aux environs de la baie d'Hudson, et dans diverses régions de l'Amérique, qui ne connaissent d'autres

moyens d'existence que ceux que la chasse leur procure. D'autres hordes sauvages ne vivent que de poissons.

Les peuples, en devenant pasteurs, avaient déjà fait un grand pas vers la civilisation. Toute l'Europe étoit autrefois occupée par des nomades qui ne vivaient que de leurs troupeaux, et c'est à ce temps pastoral que l'on rapportait l'âge d'Or. Après les peuples pasteurs, sont venus les peuples agriculteurs et ensuite les peuples commerçans. Vous voyez en petit, dans cette énumération, la marche que le genre humain a suivie.

Parcourons rapidement les arts que le besoin de se nourrir a fait naître, et commençons par celui de la chasse, qui a dû être le premier de tous.

#### ART DE LA CHASSE.

Voici, mes enfans, un art qui existe de toute antiquité. Avant que l'homme eût soumis à ses lois les animaux domestiques, avant que son industrie eut inventé les diverses armes dont il se sert aujourd'hui dans ses différentes chasses, le besoin de se nourrir ou de se défendre lui avait fait imaginer des pièges de toute espèce, et déjà les animaux plus forts ou plus agiles que lui, tombaient journellement sous sa puissance.

La chasse, comme tous les autres arts, a sa théorie et sa pratique. Sa théorie se rattache, en quelque sorte, à l'histoire naturelle; car elle consiste dans les observations qu'on a pu faire sur les diverses qualités physiques des animaux dont on a voulu faire la chasse, comme, par exemple, de distinguer l'âge des cerfs à l'inspection du pied, juger et démêler les traces du sanglier et les pas du loup, distinguer le loup d'avec la louve, connaître les lieux qu'ils habitent, leurs ruses, leurs ressources, soit pour se cacher, soit pour fuir.

L'homme, aidé des animaux domestiques, et de quelques autres qu'il réduisit sous son obéissance, devint bientôt plus redoutable aux autres espèces. Pour mieux les surprendre il étudia leur manière de vivre; il varia ses embûches selon la diversité de leura instinct; il s'arma du dard pour percerde près les uns; il aiguisa sa flèche pour atteindre de loin les autres; il instruisit le chien, monta le cheval, et fit tomber sous ses coups les bêtes les plus féroces.

Avant la découverte de la poudre

à tirer, les annes se servaient dans leurs chasses, comme font encore quelques sauvages, de dards, d'épieux, d'arcs, de flêches et d'arbalètes. Ce ne fut que sous le règne de François I en que commença l'usage des armes à feu portatives: il en est parlé, pour la première fois, sous le titre d'arquebuse et d'escopette dans l'ordonnance de 1515; et dans celle d'Henri II, de 1548, il est encore fait mention de l'arc et de l'arbalète avec les armes à feu.

L'arc fut abandonné peu de temps après. L'arbalète, qui pousse les balles de plomb fort droit, fort vite et fort loin, fut conservée avec l'arquebuse et l'escopette, qui était une carabine de trois pieds et demi de canon. Il en est encore parlé dans l'ordonnance de 1601.

Mais enfin l'usage des armes à feu a prévalu, et depuis le commencement du règhe de Louis XIII, on ne s'est plus servi que du fusil, qui est bien plus léger et plus commode que l'arquebuse, et qui porte bien plus loin que l'escopette.

En Allemagne, et dans les autres pays du nord, on chasse encore ou plutôt on combat de force et d'adresse les bêtes féroces avec l'épieu ou le couteau. On y fait de ces chasses meurtrières, où l'on abat quantité de gibier, parce qu'on ne le dompte point à la course; mais on l'enferme dans des toiles, des filets ou des palis.

En Perse on va à la chasse des gazelles, espèce de chèvres, avecl'once, animal sauvage, tacheté comme une panthère, et qu'on a dressé à cet effet: on la conduit sur les lieux, et quand la gazelle paraît, en trois sauts elle l'attrape et l'étrangle.

L'art de la chasse peut se diviser, relativement aux animaux qu'on y emploie, en vénerie et en fazconnerie.

La vénerie est la chasse que l'on fait avec les chiens et les chevaux, soit des animaux carnassiers, tels que loups, renards, tigres, etc., soit des bêtes fauves, comme les cerfs, les biches, les daims, les chevreuils; soit enfin du menu gibier, comme lièvres, lapins, perdrix, bécasses, etc.

La fauconnerie est la chasse des rois et des princes: elle est plus de magnifience que d'utilité, surtout depuis que l'usage du fusil a rendu si faciles les moyens de giboyer. L'art de la fauconnerie consiste principalement à dresser et gouverner les oiseaux de proie destinés à cette chasse.

Il serait trop long de décrire, d'une manière détaillée, les diverses chasses, telles que celles du cerf, du chevreuil, du loup, du renard: nous nous contenterons d'en donner une légère idée.

Celle du cerf est sans doute la plus

brillante: elle demande un appareil royal, des hommes, des chevaux, des chiens, tous exercés, qui, par leurs mouvemens, leurs recherches et leur intelligence, doivent tous concourir au même but.

Le cerf étant poursuivi fait usage de toute la souplesse, de toute la force, de toute la légèreté que lui a donnée la nature. Aussi pour le mettre aux abois (surtout si c'est un cerf dixcors, c'est-à-dire, de six ans et audessus), faut-il un assez grand nombre de chiens pour les relayer de temps en temps. La meute est ordinairement de cent chiens: on les divise par relais qu'on place à divers endroits de la forêt où le cerf doit passer; car les veneurs expérimentés devinent à-peu-près la marche de l'animal.

Le piqueur doit bien accompagner ses chiens, toujours piquer à côté d'eux, toujours les animer sans trop les presser, les aider sur le change, sur un retour, et pour ne pas se méprendre, il doit tâcher de revoir souvent les traces du cerf; car cet animal emploie toutes sortes de ruses. Il passe et repasse à plusieurs reprises sur ses pas pour donner le change; il tâche de se faire accompagner d'autres bêtes, et alors il perce et s'éloigne tout de suite, ou bien il se jette à l'écart, se cache, et reste sur le ventre.

Lorsqu'on est en défaut, ou qu'on a perdu les voies du cerf, les piqueurs et les chiens travaillent de concert à les retrouver. Si l'on ne réussit pas, on juge qu'il s'est caché quelque part dans l'enceinte, dont on fait le tour. Les chiens parcourent toute cette enceinte, et lorsqu'ils le rencontrent il le font partir de nouveau, et le poursuivent avec d'autant plus d'ardeur que l'animal est fatigué, et qu'il s'échappe de son corps échauffé des cor-

puscules odorans, qui rendent le flair des chiens plus vif et plus sûr. Enfin, l'animal, excédé de fatigue, ne peut plus fuir que faiblement. Il perd toutes ses forces, et tâche quelquefois de se jeter à l'eau pour dérober sa trace aux chiens; mais ils passent l'eau à la nage.

Le cerf qui a une fois battu l'eau ne peut presque plus courir : ses jambes deviennent roides, et il est bientôt assailli par les chiens, dont les plus ardens sont quelquefois tués à coups d'andouillers. Mais un piqueur vient lui couper le jarret pour le faire tomber à terre, et l'achève en lui donnant un coup de couteau au défaut de l'épaule. On célébre aussitôt la mort du cerf par des fanfares, et l'on fait la curée aux chiens pour les faire jouir pleinement de leur victoire.

La chasse du *chevreuil* n'a pas moins d'agrément que celle du cerf. Cet animal est à la vérité plus petit, mais il est plus gai, plus léger; il est aussi rusé que le cerf, et fait des circuits plus grands.

La chasse des sangliers est extrêmement pénible. Ces animaux cherchent toujours les lieux les plus boisés de la forêt; et ce n'est qu'à force de mouvement et de cris qu'on peut soutenir l'ardeur des chiens qui se ralentit souvent, surtout lorsqu'ils ont affaire à de gros sangliers, qui, tenant ferme, deviennent redoutables pour eux.

Le renard est un animal fin, rusé, qui fait un grand dégât de gibier dans les endroits qu'il fréquente, qui mange les œufs de perdrix, les levrauts et les lapereaux, et qui vient même enlever les poules jusque dans les poulailliers: sa chasse est nécessaire et amusante, sans être difficile.

On va reconnaître d'abord les ter-

riers du renard, car il habite sous terre comme le lapin; ensuite on bouche les terriers de grand matin, et l'on se met en chasse. On place les chasseurs, les uns derrière les buissons, les autres sur des arbres; d'autres se mettent en embuscade à une portée de fusil des terriers: c'est là que doivent se tenir les meilleurs tireurs. Ceux-ci seront surs de voir les renards; car ces animaux, poursuivis par les chiens qu'on a lachés pour les faire lever, courent au plus vite à leurs terriers; mais ils sont tués par les chasseurs placés en embuscade.

On prend aussi les renards, les loups, et d'autres animaux au traquenard et à d'autres pièges qu'il serait trop long de décrire, et dont la seule nomenclature formerait un chapitre interminable.

Une chasse qui peut, mes enfana, vous procurer des plaisirs convenables à votre age, est celle que l'on fait aux petits oiseaux avec des filets, des appeaux, des gluaux, des trébuchets, et d'autres piéges que vous pouvez tendre vous-mêmes, sans craindre de vous blesser.

Parmi les filets de chasse, vous devez remarquer les nappes qui servent à prendre les alouettes au miroir, et les ortolans. Ce sont deux longs pans de filets quadrangulaires, et à peu près égaux. On les tend bien roides avec des piquets, en laissant entre les nappes autant d'espace qu'elles en peuvent couvrir, en se refermant, comme les deux battans d'une porte. Ce mouvement s'opère au moyen de deux cordes attachées au bout des battans, lesquelles viennent se réunir en une, et sont tirées par un homme qui se tient caché dans une loge un peu éloignée, d'où il serme les nappes quand il voit des oiseaux à portée d'y être

.

enveloppés. On attire les alouettes en mettant quelques oiseaux de la même espèce, attachés par le pied, et qui voltigent entre les deux nappes. On se sert aussi, pour les appeler, d'un miroir ou morceau de verre monté sur un pivot que le même homme fait tourner avec une ficelle qui répond aussi à sa loge. Cette chasse est d'autant plus amusante, qu'on a le plaisir de prendre les oiseaux vivans.

Les collets, lacs ou lacets, sont de petits filets de corde ou de crin qu'on tend dans les haies, sillons, rigoles ou passages étroits, avec un nœud coulant, dans lequel se prennent, en y passant, les perdrix, alouettes, becasses, becassines et autre gibier.

Les fossettes sont les piéges les plus connus des enfans et des bergers.

Mais de toutes les petites chasses, la plus agréable est la pipée, qui mériterait une description particulière, si elle était moins connue. La pipée est une véritable expédition contre les oiseaux de tout chant et de tout plumage. Caché dans une cabane de feuillages pratiquée au pied d'un arbre préparé exprès pour recevoir de petits rameaux enduits de glu, le pipeur attire les oiseaux de tout le voisinage, en contrefaisant la chouette ou le hibou. La glu est de deux espèces, l'une d'écorce de houx, qui est la meilleure, l'autre d'écorce de gui, qui vient par gros bouquets verts sur les arbres. On en trouve chez les droguistes.

Il y a bien des choses à dire sur l'éducation des chiens de chasse, et sur les diverses manières dont il faut s'y prendre pour les dresser. Ces animaux ont naturellement de l'ardeur, mais les instructions qu'on leur donne contribuent infiniment à les rendre dociles et obéissans au geste et à la voix.

Je pourrais aussi vous parler des moyens qu'on emploie pour instruire les oiseaux de proie, tels que les faucons, à rapporter les gibiers qu'ils attrapent; mais ces détails nous meneraient trop loin.

## ART DE LA PÉCHE.

La pêche, comme tous les arts, n'a eu que de faibles commencemens. Les sauvages qui habitent les côtes de la nouvelle Zélande, vont à la recherche des coquillages, et plongent avec adresse et légèreté dans les flots pour atteindre les poissons cachés dans le creux des rochers.

Parmi nous les pêcheurs vont à la

recherche des coquillages de mer de cinq manières différentes; savoir: à la main, au rateau, à la drague, au filet, et en plongeant.

Quand la mer se retire on marche sur la grève, et l'on psend les moules et les huîtres à la main; quand les huitrières et les moulières ne se découvrent pas, on prend des rateaux, et l'on se sert de la drague. Il y en a qui foulent le sable avec les pieds pour faire sortir les coquillages qui s'ensablent après le reflux.

La drague est un instrument de fer, qui a ordinairement quatre pieds de long sur dix-huit pouces de large, avec deux traverses. Celle d'en bas est faite en biseau pour mordre sur le fond, et en enlever l'huitre attachée au rocher. Elle porte ou traîne avec soi un sac fait de réseau de cordages. On descend la drague, dans la mer, avec des cordes proportionnées à la profondeur de

l'eau, et l'on pêche ainsi les coquillages dans la drague.

On faitusage du rateau pour prendre les moules. C'est un instrument de fer garni de dents longues et creuses, emmanché de perches proportionnées à la profondeur du fond où l'on pêche.

Vous savez, mes enfans, qu'il y a des pêcheurs qui s'attachent à la pêche des poissons d'eau douce, et d'autres qui s'attachent à celle des poissons de mer.

Les pêcheurs ont diverses sortes de filets qu'ils sont dans l'usage de faire eux-mêmes, tels que les seines, les tramails, les nasses, les éperviers, etc.: ils emploient ces diverses sortes de filets, suivant les différentes espèces de poissons qu'ils veulent pêcher, et selon la nature du terrain où ils pêchent.

La seine est un grand filet terminé par une espèce de sac. Ce filet est garni, à son ouverture, de bouchons de liége par le haut pour le faire surnager, et de morceaux de plomb par le bas pour le faire traîner au fond de l'eau. Pour faire usage de ce filet sur la rivière, le pêcheur se met dans un bateau; il attache un bout de la seine, au bord de l'eau, à un piquet, et fait, avec le bateau, un circuit qui embrasse de la largeur de la rivière autant que le filet le permet. Le pêcheur revient ensuite rejoindre le piquet, et il prend ainsi le poisson qui se rencontre dans cet espace.

L'épervier est une autre sorte de filet dont le bas est garni de plomb : le pêcheur le porte sous son bras, monte sur la tête de son bateau, et le lance dans la rivière, à un endroit où il a mis des amorces. Les plombs tombent au fond de l'eau, et forment, en tombant, un ceintre sous lequel se trouve pris le poisson qui était à la

place sur laquelle on a lancé l'épervier.

Quant à ce qui regarde la pêche à la ligne, vous la connaissez, et vous la regardez sans doute comme un des plus agréables passe-temps que l'on puisse prendre à la campagne. Cette pêche est aisée à exercer pour peu qu'on ait de la patience; et elle paraît plus amusante que la chasse à ceux qui n'aiment ni les plaisirs bruyans, ni les grandes fatigues.

Le silence est de rigueur quand on veut faireune bonne pêche. Le poisson a l'ouie très-subtile, et l'œil très-perçant; il est curieux. Tout ce qui lui paraît extraordinaire l'attire; il s'en approche, et ne cesse point de nager tout autour qu'il n'ait recomnu ce que c'est. Il court au moindre bruit; mais si ce bruit est un peu fort, il s'en méfie et prend la fuite. Il faut aussi beaucoup d'adresse pour pêcher. Le poisson

est rusé; et si l'on ne sait le tromper, on ne tient rien.

La pêche des poissons de mer fait un objet de commerce très-important. Disons un mot de la pêche du saumon, de celle du hareng et de celle de la baleine.

Le saumon est un poisson fort connu, qui appartient en quelque sorte aux rivières et à la mer. On le prend de diverses manières. Il y a des endroits of on le pêche aux flambeaux ; la lumière l'attire, et on le . tue à coups de fourches à l'époque de l'année où les saumons marchent en grandes troupes, parce qu'ils suivent les femelles à l'envi les uns des autres. La pêche s'en fait très-facilement. On enfonce un double rang de pieux tout près les uns des autres, lesquels traversent la rivière et forment une espèce de cul-de-sac qui va en se retrécissant. On place au milieu de

ces pieux, en montant la rivière, un coffre fait en forme de grillage qui a quinze pieds sur chaque face. Le courant de la rivière, par la disposition des pieux, s'y porte de lui-même. Au milieu de ce coffre, et presque à fleur d'eau, est un trou de dix-huit ou vingt pouces, environné de lames de fer blanc, disposées comme le grillage de certaines souricières. Le saumon, conduit par le courant vers le coffre, y entre sans peine. Les mâles suivent les femelles ; mais ils ne peuvent plus ressortir, et même ils entrent d'eux-mêmes dans un reservoir, d'où les pêcheurs les retirent per le moyen d'un filet.

La pêche du hareng est d'une haute importance. Tous les ans des troupes immenses de harengs partent des contrées du nord, de dessous des mers glacées, et se répandent sur différentes côtes, où ces poissons sont attirés par des vers ou d'autres insectes qu'ils y trouvent. C'est vers le commencement de l'année que la grande colonne de harengs sort du nord.

Plusieurs nations équipent des vaisseaux, et vont les attendre à leurs différens passages. On les pêche le plus ordinairement la nuit, parce qu'on reconnaît mieux le fil du banc des harengs, que l'on distingue clairement par le brillant de leurs yeux et de leurs écailles. On a soin aussi d'attirer les poissons par la clarté des lanternes, qui, en les éblouissant, les empêchent de discerner les filets.

La pêche de la baleine est, de toutes les pêches, la plus difficile et la plus périlleuse. Lorsque le bâtiment est arrivé dans le lieu où se fait la pêche des baleines, un matelot, placé en vedette, avertit aussitôt qu'il en aperçoit une; les chaloupes partent à l'instant. Le plus hardi et le plus vi-

goureux pêcheur, armé d'un harpon de cinq ou six pieds de long, se place sur le devant de la chaloupe, et lance avec adresse le harpon sur la partie la plus sensible de la baleine. Le harponneur court de grands risques, car la baleine, après avoir été blessée, donne de furieux coups de queue et de nageoires, qui tuent souvent le harponneur et renversent la chaloupe. Lorsque le harpon a bien pris, on file la corde à laquelle il tient, et la chaloupe suit. Quand la baleine vient sur l'eau pour respirer, on tâche d'achever de la tuer; elle perd son sang et ses forces. Le bâtiment toujours à la voile s'approche, et lorsque la baleine est morte on l'attache aux côtés du navire. Alors des ouvriers, qu'on nomme charpentiers, descendent dessus avec des bottes garnies aux semelles de crampons de fer, afin de ne pas glisser. Ils enlèvent le lard

de la baleine, et le portent dans le bâtiment pour le faire fondre. L'huile de baleine sert à faire du savon, avec lequel on prépare les laines, les cuirs, etc. Les fanons sont d'un grand usage pour faire des buscs, des parasols, et mille autres sortes d'ouvrages.

L'art de la pêche s'est tellement perfectionné, que des pêcheurs vont arracher, du fond des mers, les perles et le corail, qui ne sont que des objets de luxe. La peche des perles se fait par des plongeurs. Ils se mettent du coton dans les oreilles et des pincettes au nez pour empêcher que l'eau n'y entre; ensuite on leur lie sous les bras une corde dont les rameurs, qui sont dans les barques, tiennent le bout. Les plongeurs s'attachent au gros doigt du pied une pierre d'environ vingt livres pesant, dont la corde est retenue par les mêmes hommes. Ils descendent au fond de la mer, où

la pesanteur de la pierre les entraîne; alors ils détachent la pierre et remplissent leurs paniers, ou sacs à reseaux, des huîtres qui donnent les perles. Quand le plongeur manque d'haleine, il en donne le signal en tirant la corde qui est liée sous ses bras ; à l'instant on le remonté le plus vite qu'on peut, et l'on retire ensuite les retz remplis de coquilles. Ce manége peut durer en viron un demi-quartd'heure, tant à tirer le réseau qu' à don-, ner au plongeur le temps de se reposer et de reprendre haleine. Il retourne ensuite, avec les mêmes précautions, an fond de la mer. Cette peche dure sept à huit heures, pendant lesquelles il plonge une cinquantaine de fois.

Tom I Pag 3g



La Laitière



Le Jardinier.



Digitized by Google

## ART DE LA LAITIÈRE.

Ja vous ai dit, mes enfans, qu'il y a encore beaucoup de peuples pasteurs qui font leur principal aliment du laitage. Cette neurriture est fort salutaire; c'est une de celles que l'homme peut se procurer avec le plus de facilité. Voyons de quelle manière l'art a pu la varier, et donnons une légère idée de la préparation du beurre, de la crême et du fromage.

L'artide la laitière est aussi simple que les instrumens qu'on y emploie; mais il exige une entrême propreté. Malgré cette simplicité, les anciens ont ignoré longtemps, à ce qu'il paraît, la manière de faire le heurre. En Barbarie, la méthode uaitée pour

cette opération, est de mettre le lait ou la crême dans une peau de bouc attachée à une corde tendue, et de le battre des deux côtés uniformément. Ce mouvement occasionne une prompte séparation des parties butyreuses d'avec les parties séreuses.

Chez nous, la laitière, après avoir trait le lait de vache, en comprimant leur pis entre ses doigts, reçoit ce lait dans un seau bien propre, et le ports à la laiterie dans de grandes jarres, ou dans des terrines de grès. La laiterie doit être située dans un endroit bien frais, et qui ne soit point exposé au soleil. Dans les grandes chaleurs, on y jette de l'eau pour la tenir plus fraîche. Tous les passages et autres ouvertures sont interdits aux chats et autres animaux; il y règne tout autour une banquette de pierre à hauteur d'appui, sur laquelle on range toutes les jarres. Le mieux est qu'il

y ait, dans la longueur de ces banquettes, des rainures qui conduisent dans les cuviers la liqueur séreuse qui découle des fromages.

La laitière met tout le lait qu'elle a trait dans ces vases de grès. Lorsqu'il est refroidi et reposé, la crême surnage; pour lors elle l'enlève successivement de toutes les jarres avec une large coquille bien propre, et la met dans un pot jusqu'à ce qu'elle en ait réuni une assez grande quantité, et qu'elle l'emploie. Lorsqu'elle veut faire le beurre, elle jette la crême dans la baratte, qui est un vaisseau de bois, fait de douves, plus étroit par en haut que par en bas, dans lequel on bat la crême pour en tirer le beurre.

L'ouverture de la baratte se couvre avec une sébile trouée qui s'y emboîte, et par le trou de laquelle passe un long bâton qui sert de manche au bat beurre. Cette sébile trouée empêche la crême de sauter en l'air lorsqu'on la bat.

Le bat-beurre est une plaque de bois, ronde, épaisse d'environ un pouce, percée de plusieurs trous, emmanchée à plat au bout d'un long bâton. Les trous servent à donner passage au lait de beurre, c'est-à-dire, aux parties séreuses qui s'échappent d'entre les parties butyreuses ou huileuses qui se réunissent pour former le beurre, lorsqu'on bat la crême en haussant et baissant le bat-beurre.

On retire assez ordinairement de dix livres de crême trois livres de beurre. Le trop grand froid ou la trop grande chaleur l'empêchent également de prendre. Dans le premier cas, il faut le battre assez près du feu; et dans le second, il faut mettre de temps en temps la baratte dans de l'eau fraîche. Le meilleur beurre,

et le plus estimé, est celui qui est jaune naturellement.

Lorsque la laitière veut préparer des crêmes fouettées, elle prend de la crême bien douce, y met du sucre en poudre, une pincée de gomme adragant pulvérisée, un peu d'eau de fleur d'orange, et elle fouette ensuite la crême avec une poignée de petits osiers blancs. L'air s'interpose entre la crême agitée, et la réduit en une masse très-légère que l'on dispose en pyramide.

La laitière prépare aussi les fromages. Elle en fait de deux espèces, les uns qui sont écrêmés, et d'autres qui ne le sont pas. Elle fait ceux qui sont écrêmés avec la partie séreuse qui reste après que le lait a été écrêmé pour faire du beurre. Mais lorsqu'elle veut faire ces fromages à la crême si délicats, qu'on sert sur les meilleures tables, elle prend autant de lait que de crême; elle délaie dans deux cuillerées de lait, gros comme une feve de présure (qui est un lait caillé et acide qu'on trouve dans l'estomac du veau), et la met avec le lait et la crême; elle passe le tout à travers un tamis de crin dans une terrine, lui laisse prendre forme, et le met ensuite, avec une cuiller, dans de petits paniers d'osier, ou moules de fer-blanc, pour les faire égoutter; elle verse ensuite par dessus ce fromage de la crême douce, dans laquelle elle a fait fondre du sucre en poudre.

Le fromage fait un objet de commerce considérable dans plusieurs contrées de l'Europe, et même en France, où la consommation en est assez grande.

Il y a tant de sortes de fromages, et sous des noms si dissérens, qu'il serait assez difficile de les pouvoir détailler toutes:

Disons cependant un mot de quelques espèces remarquables.

Vous savez que de tous les fromages qui se font en France, celui de Roquefort est un des plus renommés. Ce fromage se fait de lait de brebis, auquel on ajoute quelquefois un peu de lait de chèvre pour le rendre plus délicat. Les brebis qui fournissent le lait, paissent sur le Larzac et dans quelques lieux voisins, comme sont le canton de Caussenègre dans le Gévaudan, et quelques pâturages du diocèse de Lodève. Cet espace de terrain est situé sur les frontières du Languedoc et du Rouergue.

Les caves dans lesquelles on prépare le fromage sont pratiquées dans un rocher. La nature a eu plus de

part à leur construction que l'art : on n'a fait que les agrandir pour les rendre plus commodes. Parmi ces caves, qui sont aujourd'hui au nombre de vingt-six, les unes sont entièrement logées dans le rocher, et les autres n'y sont qu'en partie. Elles sont garnies de tablettes d'environ quatre pieds de largeur, et à trois pieds de distance l'une de l'autre. Il règne dans ces caves une fraîcheur occasionnée surtout par des fentes, d'où sort un vent froid et assez fort pour éteindre une chandelle qu'on approche de l'ouverture, mais qui perd sa force et sa rapidité à trois pieds de sa sortie.

Dès que les fromages sont faits, on les porte dans les caves de Roquesort, où, après les avoir salés, on les met en pile les uns sur les autres, jusqu'au nombre de huit ou de douze. On les laisse dans cet état l'espace de quinze jours, au bout duquel temps, ou même plutôt, on aperçoit sur la surface une mousse blanche fort épaisse, de la longueur d'un demipied, et une efflorescence en forme de grains qui ressemblent assez, par la couleur et la figure, à de petites perles. On racle de nouveau les fromages, pour emporter cette mousse et cette efflorescence, et on les range sur les tablettes qui sont dans les caves. Ces procédés se renouvellent tous les quinze jours, et même plus souvent, pendant l'espace de deux mois. La mousse, pendant ce temps, paraît successivement blanche, verdâtre, rougeâtre; enfin les fromages acquièrent cette écorce rougeatre que nous leur voyons. Ils sont alors assex mûrs pour être transportés aux lieux où ils se débitent. Avant d'arriver à ce point de maturité, ils essuyent dans les différentes opérations plusieurs déchets; de façon que cent livres de lait ne produisent ordinairement que vingt livres de fromage. Lorsqu'on les retire des caves, on paie une rétribution aux propriétaires pour les dédommager de leurs soins et du sel qu'ils ont employé.

On dit qu'il sort tous les ans des caves de Roquefort environ six mille quintaux de fromage; aussi les habitans du pays trouvent-ils dans cette fabrique une ressource assurée. Ils en font leur principale occupation.

Les fromages de *Gruyère*, bourg du canton de Fribourg, en Suisse, se font entièrement de lait de vache.

Il y a dans toutes les montagnes de Gruyère plusieurs bâtimens bas uniquement destinés à la fabrique du fromage. Chacun de ces bâtimens, qu'on nomme un challet, est composé d'une grande étable pour traire les vaches, d'un lieu particulier pour





fabriquer le fromage, et d'une chambre propre à le recevoir pour le saler lorsqu'il est fabriqué; le tout au rez-dechaussée.

Les fromages de Gruyère s'envoient dans des tonneaux, par meules ou pains, qu'on appelle aussi pièces. Ces pains sont du poids depuis trentecinq jusqu'à soixante livres.

En Franche-Comté, en Lorraine, en Savoie et en Dauphiné, l'on contresait les fromages de Gruyère; mais ces sortes de fromages contresaits, quoique pour l'ordinaire fabriqués par des Suisses mêmes, ne se trouvent jamais si bons que ceux de Gruyère et de Berne, ce qui vient sans doute de la différence des pâturages.

## ART DU JARDINIER.

L'AGRICULTURE, mes enfans, est le premier et le plus noble de tous les arts. C'est celui qui manifeste le plus la prééminence de l'homme, et qui le sépare le plus de tous les autres animaux. Dans l'art de la chasse et dans celui de la pêche, il a des rivaux innombrables. Vous savez que la plupart des quadrupèdes, des piseaux, des cétacés, des poissons, excellent dans ces deux arts; mais l'homme seul cultive la terre, et sème pour recueillir.

L'homme a dû s'occuper de soigner un petit jardin autour de sa demeure, avant de penser à exploiter en grand des terres environnantes, L'art du jardinage, d'abord grossier et informe, s'est perfectionné à l'école de l'expérience; et pour en avoir une idée juste, il faut le prendre au point de perfection où il est parvenu dans les temps modernes.

Le jardinier est proprement celui qui cultive les plantes qu'on a réunies dans un jardin ou dans un enclos. Son travail s'étend aux bres, aux fleurs, aux plantes potagères. Dans l'origine tout jardinier était fruitier, fleuriste, pépiniériste, botaniste et maraîcher. Aujourd'hui dans les environs des grandes villes, les uns s'attachent spécialement à la culture des légumes, et sont nommés maraichers; les autres à la culture des fleurs, et portent le nom de jardiniers fleuristes; les autres à celle, des arbres, et sont appelés par cette raison jardiniers marchands d'arbres ou pépiniéristes.

Le jardinier reçoit du marchand d'arbres ceux qu'il plante et dont la forme est déjà commencée; mais c'est à lui à les tailler avec art pour leur faire faire de belles palissades. C'est à lui à former les bosquets, les berceaux, à cintrer les branches encore jeunes, à tailler les charmilles au croissant, pour qu'elles ne présentent à l'œil qu'un beau tapis de verdure. C'est à lui à former et entretenir ces arbres qui représentent de superbes portiques. La taille des arbres fruitiers est aussi un de ses ouvrages. Il a soin de les abriter dans les froids de l'hiver, de les garantir des gelées tardives quand ils sont en fleur.

En un mot, mes enfans, le jardinier fait pour ses plantes et ses arbres ce que le maître intelligent fait pour l'éducation de ses élèves. Il seconde ce qui est bien, il élague ce qui est mal. La manière de cultiver les arbres fruitiers, pour leur faire rapporter abondamment du fruit, se réduisit dans les premiers temps à les émonder, à les tailler, à les fumer; mais cette pratique ne suffit pas pour leur faire porter des fruits doux, sains et agréables. Ce secret dépend d'une opération beaucoup plus difficile et bien plus recherchée; je veux dire de la greffe, découverte qui peut être mise hardiment au nombre de celles qui sont entièrement dues au hasard.

Pour que les greffes puissent se réunir il est essentiel que le sujet ou le sauvageon soit d'une nature un peu analogue à la greffe qu'on y applique. Aussi ne voit on réussir que les greffes de pepins sur pepins, et de noyaux sur noyaux. En vain travaillerait-on à vouloir greffer les uns sur les autres des arbres dont la sève se met en mouvement dans des temps différens.

L'art est parvenu à découvrir plusieurs espèces de greffes, au moyen desquelles on peut greffer les arbres pendant toutes les saisons de l'année.

Quand vous serez à la campagne, mes enfans, allez visiter un jardinier et demandez-lui de vous faire connaître ces diverses sortes de greffes, la greffe en fente, la greffe d emporte pièce, la greffe en flûte, la greffe à écusson, qui se subdivise en greffe à la pousse et en greffe à œil dormant; une petite leçon de sa part vous sera plus profitable que les descriptions les plus étendues. Le jardinier vous la donnera avec plaisir; car la gresse est ce qu'il y a de plus ingénieux dans le jardinage. C'est le triomphe de l'art sur la nature. Par son secours on relève la qualité des fruits, on en perfectionne le coloris . on leur donne plus de grosseur, on en avance la maturité, on les rend plus abondans.

Le jardinier-fleuriste s'occupe spécialement de la culture des fleurs, ainsi que de celle des arbustes à fleurs et à fruits. Cette culture demande un terrain convenable, une parfaite connaissance des terres propres à recevoir par plant ou semis, toutes sortes de fleurs, des lumières sur leur nature et leur caractère, un travail assidu et des expériences répétées.

Le jardinier-fleuriste élève les fleurs ou dans des terres sur des couches, ou en planche, ou dans des pots. Il a grand soin d'avoir toujours d'excellente terre mélangée, meuble, légère, très-favorable à la végétation, et dont il varie le mélange suivant la nature des fleurs. La manière la plus ordinaire dont il prépare ses terres, est de prendre un tiers de bonne terre neuve, un tiers de vieux terreau et un tiers de bonne terre de jardin. Il prend cette terre mélangée, et la jette sur une claie, au travers de laquelle toute la terre bien meuble passe facilement. Celle qui ne l'est pas, ainsi que toutes les petites pierres, retombent au bas de la claie.

C'est avec cette terre si fine, si meuble, qu'il garnit les planches où il se propose de semer ses graines et de planter ses oignons. Il multiplie les fleurs de diverses facons. Lorsqu'elles sont à oignon, comme les jacinthes, les tulipes, il en détache des caïeux qui sont autant de petits oignons qui, remis en planche, y acquièrent de la nourriture, de la force, et au bout de deux ans, donnent des fleurs tout-à-fait semblables à celles qui sont produites par les oignons dont il les a détachés. Si ce sont des fleurs à racines ou à greffes, il les éclate et les détache; telles sont les renoncules; d'autres fleurs, telles que les œillets, se multiplient par les boutures, par les marcottes, opération semblable à celle dont fait usage le jardinier marchand d'arbres pour multiplier certains plants.

Les fleuristes, par leurs soins et par leur art, sont parvenus à multiplier en Europe les fleurs les plus belles et les plus estimées, qui presque toutes, comme les tulipes, les renoncules, les anémones, les tubéreuses, les jacinthes, les narcisses, les lis, etc., viennent originairement du Levant.

L'intérêt des fleuristes est de se procurer des espèces nouvelles, et ils y parviennent en semant. Cette méthode est à la vérité fort longue. Il faut attendre plusieurs années pour voir paroître les fleurs; mais quel plaisir et quel profit pour eux, lorsque parmi ce nombre prodigieux de plantes qu'ils ont élevées, il se trouve quelque espèce nouvelle qui attire les yeux des amateurs par la noblesse de son port, par la richesse et par la beauté de ses rares couleurs! Le fleuriste s'attache alors avec soin à la multiplier de toutes les manières possibles; c'est surtout pour ces fleurs qu'il redouble de soins et de vigilance. Il en laboure légèrement la terre pour ôter les mauvaises herbes; il les visite pour tuer les insectes; il les met à l'abri sous des paillassons on sous des toiles en forme de tentes, soutenues par des cerceaux. Il en soutient les tiges avec de petites baguettes coloriées en vert; il en arrose le pied avec des arrosoirs à bec, afin de ne point détruire et gâter la fleur per une pluie trop abondante.

Le fleuriste aide la nature dans sa marche; il la voit s'embellir par ses coins et nous procure un renouvelle-



ment perpétuel de fleurs qui se succèdent les unes aux autres, et qui nous ravissent par leurs odeurs ou par leurs couleurs.

Celui qui peut se procurer pendant l'hiver, lorsque toute la nature est attristée, les fleurs du printemps, retire ses dépenses avec usure. Il y parvient par le moyen des serres chaudes, dans lesquelles il conserve les plantes des climats chauds de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, qu'il élève pour les curieux. Sa serre lorsqu'elle est bien située et bien faite, est tournée toute entière au midi, et formée en demi - cercle pour concentrer la chaleur du soleil depuis le matin jusqu'au soir. Les murailles en sont épaisses, pour em + pêcher le froid d'y pénétrer, et bien blanchies par dedans pour mieux réfléchir la lumière qui solore et anime les plantes. Elle est peu élevée, afin

qu'elle n'ait pas un trop grand volume d'air à échauffer, et étroite afin que le soleil frappe aisément la muraille du fond. Tout le côté du midi est en vitrages, garnis de forts rideaux, et presque sans aucun trumeau s'il est possible, pour tenir tout également fermé, et également exposé au soleil sans aucune ombre. Pour faire régner dans cette serre une chaleur égale, il y a des tuyaux de poêle qui sont couchés par dedans le long des murs; mais les poêles sont servis en dehors, et pratiqués dans l'épaisseur de la maçonnerie, ensorte que ni le feu, ni les étincelles, ni la fumée n'aient aucun accès par dedans. Il doit regner dans cette serre une température d'air qui approche beaucoup de la douceur des beaux jours ďátá.

L'oranger, cet arbre si beau, qui est couvert en même temps, dans de sleurs et de fruits, est tellement recherché, que les jardiniers sleuristes s'occupent principalement à en élever. Ils sont venir de Gênes ou de Provence, tous les ans, de jeunes orangers, ou bien ils sèment en mars, sur une couche, des pepins de bigarades, c'est-à-dire d'oranges amères sauvages, qui à l'aide d'un chassis vitré dont ils recouvrent la couche, monte de près de deux pieds dès la première année. A la seconde année ils les mettent dans des pots et les gressent.

### ART DU LABOUREUR.

Quer art admirable que celui de la culture des terres, mes chers enfans! Cet art est sans contredit le premier, le plus utile, le plus étendu et le plus essentiel de tous. On peut appeler l'agriculture l'art nourricier du genre humain.

Le goût de l'agriculture est de tous les temps, de tous les âges, de tous les pays et de tous les états, depuis la houlette jusqu'au sceptre. On achète des terres; on se donne des maisons de campagne; on se fait des jardins jusque dans les cours des maisons des villes, sur des terrasses, même sur des balcons et sur des fenêtres. Moinsils sont dignes d'attention, plus ils sont de vifs et de forts argumens

de l'inclination secrète qui est restée dans le fond de nos cœurs pour notre première vocation.

Les hommes les plus illustres de l'antiquité firent de cet art leur occupation favorite. La culture des champs fut le premier objet de la législation de tout état policé. Elle fut en honneur dans les plus beaux jours de la Grèce et de Rome. Pline dit, dans son histoire naturelle, que les champs étaient cultivés par les mains mêmes des généraux romains; qu'il semblait que la terre se plaisait à se voir labourrée par des guerriers qui avaient remporté les honneurs du triomphe.

Dans les commencemens, les outils dont on se servait pour sillonner la terre devaient être bien peu commodes; et les premiers hommes auraient vécu bien frugalement, si la nécessité, qui nous rend industrieux, n'eût insensiblement perfectionné l'agriculture.

On inventa peu à peu les instrumens propres à défricher et à labourer la terre. Chaque pays, chaque climat a ses outils aratoires particuliers. La charrue grecque était fort simple. Celle qu'on emploieen France, dans les provinces du midi, a quelque ressemblance avec elle; mais comme les terres sont moins légères dans les environs de Paris, on y fait usage d'une charrue plus forte et plus compliquée. C'est de celle-ci que je vais vous donner la figure et la description.

# La Chorrue des environs de Paris.

Fig. 1. La charrue vue de côté. a L'épars où l'on attache les chevaux.

b Le têtard ou le timon, qui est traversé par l'essieu. e Les échantignoles : ce sont deux petites pièces de bois pareillement traversées par l'essieu, et posées de part et d'autre du têtard pour le fortifier. Voyez c c, fig. 4.

d Les roues. Le profil n'en montre qu'une.

e Le bout de l'essieu qui traverse le tétard et les moyeux des roues.

f La sellette appuyée sur le têtard vers l'essieu. Elle est composée de deux montans qu'on nomme épée, et d'une traverse qui soutient le haut de la haie. Le profil cache ici un montant derrière l'autre. Voyez d, fig. 2.

g Le chignon, pièce de bois coudée et formant deux bras. Le coude embrasse la haie. Les deux bras viennent s'attacher aux deux côtés du têtard avec deux chevilles de fer. Le coude peut être arrêté à différens points de la haie par un bouton et une rondelle de fer. Voyez g, fig. 4. à La haie, longue pièce de bois appuyée sur la sellette f, embrassée par le chignon g; soutenant le coutre i, emmanchée dans l'étançon n, et appuyée sur le cep k, par deux chevilles intermédiaires \* \*.

i Le coutre, monté sur la haie.

k Le cep, pièce plate qui soutient tout le train de derrière.

Le demi-soc monté sur le cep. Le soc entier ou tranchant à droite et à gauche, est en usage dans bien des provinces; il fatigue un plus les chevaux en soulevant deux mottes de terre à la fois. Le coutre fend la terre perpendiculairement. Le soc la tranche et la soulève horizontalement.

m L'oreille, planche courbée, et qui va en s'élargissant pour emporter et pour renverser de côté la terre que le coutre et le soc ont coupée en différens sens. Cette planche est appuyée sur l'oreillon, pièce de boisqui, d'un bout, est emmortoisée dans le cep, et tient aussi à l'étançon par une longue cheville. Fig. 3.

n Le mancheron, composé de l'étançon qui porte sur le cep, et de deux manches qui tiennent de part et d'autre à l'étançon par deux chevilles mises en travers. Voyez la fig. 3.

Fig. 2. La charrue vue par devant. a L'épars. b Bout du tétard. c c Les deux roues. d La sellette. e La haie. f L'oreille.

Fig. 3. Le train de derrière, contenant le cep k, l'étançon n, les deux manches et l'oreille.

Fig. 4. Le train de devant séparé de la haie. a L'épars. b Le têtard. c c Les échantignoles. dd Les roues. e c L'essieu. f La sellette. g Le chignon séparé de la haie.

Fig. 5. Le soc l; monté sur le cep k, avec la trace de l'oreillon et de l'oreille.

Il y a deux manières de labourer. l'une à oreille dormante, l'autre à ofeille mobile. Quand le laboureur trace son premier sillon, l'oreille qui accompagne le soc, doit être posée, non vers le dehors de la pièce qu'il laboure, mais vers le dedans pour y renverser la terre, ce qui se fait plus exactement avec un demi-soc qu'avec un soc entier, qui soulève la terre des deux côtés à la fois. Le laboureur, arrivé à la fin de son premier sillon, veut-il en tracer un second à côté du premier et pulvériser la terre. en la rejetant dans ce premier, puis continuer les mêmes allées et venues? il laisse cette fois l'oreille posée du même côté, fait aller ses chevaux dans un sens contraire au précédent, et marchant toujours à côté de la première fosse, l'oreille de sa charrue y rejette presque toute la terre qu'il en avait tirée. Pour tracer le troisième sillon, de manière qu'il en fasse rouler la terre dans le second, c'est une
nécessité qu'il déplace l'oreille en la
tirant de ses attaches, et qu'il la
transporte de l'autre côté du soc, afin
qu'en remontant le long de la seconde
fosse, cette oreille y verse la terre
qui sort du troisième sillon. Quand
il ouvrira le quatrième, il faut qu'il
ait ramené l'oreille du côté du troisième, s'il veut le combler à son tour.
L'oreille doit donc changer de place
d'un voyage à l'autre, en continuant
de faire les sillons de suite et côte à
côte.

D'autres sont dans l'usage de construire leur charrue à oreille dormante et ne déplacent rien. Le laboureur ouvre son premier sillon l'oreille en dedans ou du côté de la pièce qu'il cultive. Au lieu de faire la secondefosse en cotoyant la première, il vala tracer à l'autre lisière du champ s'il-

est peu large, ou s'il l'est trop, à une distance qui n'augmente point le travail des chevaux. Il double ce sillon en montant à rebours et en le suivant côte à côte sans rien changer à sa charrue. Il revient ensuite travailler sur le bord intérieur du premier sillon. Par ce mouvement l'oreille de sa charrue se présente de manière à y rejeter la terre qui en est sortie. Si de là les chevaux passent vers les sillons de l'autre lisière, à mesure que le soc soulève la terre du nouveau fossé qu'il trace, l'oreille la détourne et la pousse dans le fossé voisin. Sans jamais changer de place l'oreille se trouve en état de rendre de part et d'autre le même service, tant que le laboureur tourne en de-. dans. Il rapproche peu à peu les sillons, de manière qu'ils viennent se confondre en un au milieu de sa pièce, et à égale distance des deux lisières.

Les labours réitérés divisent les molécules de la terre, et en les exposant successivement aux influences du soleil et des pluies, ils les rendent plus propres à la végétation.

On donne communément trois labours aux terres. Le premier, le plus avantageux et le plus usité, se fait vers l'automne, c'est-à-dire aux environs de la Saint-Martin. Le second, qu'on appelle binage, et qui est plus profond que le premier, se donne à la fin de l'hiver. Enfin le troisième, qui est plus profond encore que les deux premiers, se donne aux terres huit ou quinze jours avant qu'on veuille les emblaver.

Dans quelques endroits les hommes labourent les terres à la bêche, et les mettent en planches et en sillons, conformément à l'usage de leur paya. En Italie on se sert de buffles; en Sicile d'ânes; en France nous n'employons communément que des chevaux ou des bœufs, quoiqu'il y aix quelques provinces où l'on laboure avec des mulets et des ânes.

Les bœufs ont plusieurs avantages sur les chevaux; ils commencent le travail plutôtet le finissent plus tard; sont moins maladifs; coûtent moins en nourriture et en harnois, et se vendent, quand ils sont vieux ou qu'ils ne peuvent plus servir : on les accouple serrés quand on veut qu'ils tirent également.

Virgile, qui a chanté en beaux vers les travaux de la campagne, n'a pas dédaigné de parler des engrais qui rendent le sol plus fertile: en vain le cultivateur défricherait-il et labourerait-il les terres, s'il n'avait soin de réparer leur épuisement par des engrais convenables.

Le fumier de cheval ou de boenf donne trop d'herbes, et vaut mieux pour les prairies que pour les terres iabourées; celui de brebis est le meilleur, soit qu'on les fasse parquer dans les champs, comme il est d'usage en plusieurs endroits, soit qu'on les tienne dans des étables, sur une litière de paille ou de bruyère. On se sert encore de chaux, de plâtre, de cendres de toute espèce, de récurures de marres, du limon des étangs, de fougère tendre et de feuilles qu'on a fait pourrir en tas.

Indépendamment de tous ces engrais, il est peu de terres qui n'en renferment quelqu'un propre à améliorer leur superficie. La marne et le sable sont les principaux de ces engrais. Celui-ci, quoiqu'infertile par lui-même, divise à chaque labour les terres les plus compactes; en se mêlant avec elles il diminue leur ténacité, les rend plus poreuses, fait que l'eau les pénètre mieux, et que les rayons du soleil les échauffent plus facilement. On ne saurait assigner le temps où l'on a commencé à marner; cette pratique se perd dans l'antiquisti, la plus reculée. Varron la trouva étale; blie dans les Gaules lersqu'il y commandait les armées romaines, c'estadire, il y a plus de deux mille ans.

#### Lart du meunier.

Vous savez, mes enfans, que le meunier est celui qui réduit le bled en farine est qui le blute, c'est-à-dire, qui espare la farine d'avec le son. Le moulin lui appartient en propre, ou il le tient à bail. Les uns ont des moulins d sau, les autres des moulins d vent.

Il n'est pas possible de manger en substance le grain sec et couvert de



son enveloppe. Il a donc fallu chercher divers moyens de le préparer. Dans les premiers temps on a torréfié les grains pour en séparer la pellicule ou la balle ; c'est la méthode que pratiquent encore aujourd'hui les sauvages. Les premiers instrumens dont on se servit pour les piler, furent les pilons et les mortiers, soit de bois, soit de pierre. La nature les indiquait; mais comme il fallait bien du temps et de la fatigue pour reduire le bled en farine de cette manière, on en vint à faire usage de deux pierres, l'une fixe, et l'autre qu'on faisait mouvoir à force de bras, à peu près comme nos peintres broient et mêlent leurs couleurs. Ce travail était encore très-long et trèspénible. Enfin comme le génie de l'homme en société, s'étend et se perfectionne, on imagina la construction des moulins, et l'art admirable d'employer les élémens pour faire ces travaux si nécessaires. On parvint même à faire usage de ces moulins pour séparer la farine d'avec le son.

Il y a lieu de penser que dans les premiers temps on faisait le blutage en faisant passer le bled pilé dans des tamis ou paniers d'osier. Par la suite on perfectionna ces machines; on fit des tamis avec des joncs les plus menus; on en fit avec du fil, et enfin avec des crins de chevaux, et aujourd'hui les tamis qu'on emploie à cet usage sont faits avec de la soie.

Depuis l'invention des moulins, le travail du meunier, autrefois si pénible, se reduit presque à mettre le blé qu'il veut moudre dans la trémie, à l'instant où la cloche l'avertit qu'il n'y en a plus, et à mettre dans des sacs le blé réduit en farine. Ici les machines font tout; il ne reste rien à faire à l'ouvrier. Ce sont donc ces ma-

chines d'une si belle invention qui constituent tout l'art, et ce sont elles qu'il est essentiel de connaître.

Il y a des moulins qui sont mus par les eaux, et d'autres qui le sont par l'air; ce qui constitue deux espèces principales de moulins, les moulins à eau, et les moulins à vent.

### Le moulin à eau.

Fig. 1. A Le plan de la roue. B L'arbre.

ccc Les aubes, planches posées sur leur épaisseur, et transversalement à la circonférence de la roue, pour recevoir l'impulsion de l'eau sur leur surface.

D La vanne, porte de bois qui se hausse pour laisser passer l'eau, et s'abaisse pour l'arrêter. La vanne se tient au point où on la veut, par l'insertion d'une cheville.

E L'eau retenue à une hauteur con-

tomber l'eau non vers le bas, mais sur les parties supérieures de la roue, qui en ce cas est moins grande, et porte autour d'elle non des aubes, mais des auges ou petits enfoncemens, pour mieux recevoir l'action et le poids de l'eau.

# · Le moulin à vent.

Fig. 2. Le moulin à vent sans aucune proportion observée dans les pièces. C'est une première ébauche de l'assemblage qui s'éclaircira. A B C D Les ailes. E Le rouet. F La lanterne. G L'axe. H Le palier. I La meule supérieure ou tournante suspendue en équilibre à l'axe de fer. K La meule gisante ou immobile.

## Le moulin à bras.

Fig. 3. A Long levier où l'on applique le moteur. Le moteur peut être ou u nseul homme ou plusieurs,

Tom I Pag 80.



Le Moulin à Vent Vêtu.



Pièces intérieures du Moulin à Vent.

ou un cheval, ou un bœuf, etc. Le levier peut-être double ou quadruple, et former ce qu'on appelle un travail pour recevoir plusieurs chevaux et faire aller plusieurs moulins ensemble. B Le rouet, posé horizontalement, avec ses chevilles posées sur le plan, mais extérieurement et à la circofférence des jantes. c La lanterne. D Le palier. E L'axe de fer. F Le tambour où sont les meules.

Coupe de la trémie et du tambour qui enferme les meules.

Fig. 4. A La trémie où l'on jette le blé. B L'auget, petite auge inclinée pour recevoir le bled qui s'échappe de l'orifice inférieur de la trémie, et pour le conduire dans l'ouverture de la meule supérieure. c L'axe de fer, qui étant casré à la rencontre de l'extrémité de l'auget, ne saurait faire une révolution sans heurter de ses quatre coins contre l'auget qui recule au passage de chaque angle et retombe quatre fois sur autant de surfaces plates qui sont entre les coins de la barre. Ces petites secousses déterminent le blé de l'auget à se glisser entre les meules, et successivement celui du bas de la trémie à s'écouler, n'étant plus soutenu. p La meule tournante. La meule gisante. F Le palier. La lanterne, l'axe de fer et la meule supérieure tiennent ensemble, et marchent de compagnie. L'axe traverse la meule inférieure et y joue librement. Il y a une légère distance entre les deux meules. Elles ne se touchent point; et pour rendre la révolution de la supérieure plus libre par la diminution des frottemens, la barre de fer se termine en pointe, et ne touche que par un pivot le palier qui la soutient.



Le Moulin à Vent vu de face .



Le Moulin à Vent vu de profil .

# Le moulin à vent, avec ses ailes vetues.

Fig. 1. Le moulin à vent vêtu.

Fig. 2. Plan du fondement et du premier étage, avec la montée et la queue du moulin,

Fig. 3. Plan du second étage qui porte les ailes et la trémie.

Fig. 4. Plan du troisième étage, où pose l'axe des ailes avec le rouet.

La carcasse du moulin à vent, vue de face et de profil.

Dans l'une et dans l'autre figures, la première no 1, la seconde no 2, on distingue les trois étages. Sous le premier est Postache, ou cette puissante pièce de bois, qui, à l'aide des selles, des liens et appuis obliques qui la maintiennent debout, porte tout le corps du moulin; il tourne à volonté autour d'elle, pour présenter les

ailes au vent selon que le cours en vient d'un côté ou d'un autre. La queue du moulin avec son échelle étant poussée par un seul homme, ou tirée à l'aide d'un tourniquet, suffit pour mettre l'arbré des ailes sous la direction du vent.

Dans le premier étage vers le tiers de la charpente du côté des ailes, on voit *l'attache*, ou l'aiguille qui porte tout, continuée jusqu'au second. Entre cette pièce de support et le devant, est la huche posée sous les meules pour recevoir la farine.

Dans le second étage est le coffre aux meules, la trémie et la lanterne au bas du rouet.

Dans le troisième est l'arbre des ailes, le rouet, le cerceau, qui embrasse le rouet, pour le lâcher ou pour l'arrêter, et un engin à tirer le blé, qui reçoit son mouvement du rouet.

La beauté de cette machine con-



Le Boulanger.



Le Patissier.



Le Vermicelier.



Le Vigneron.

siste: 1° dans le parsait équilibre de la masse du moulin, qui se soutient et joue en l'air sur un simple pivot; 2° dans la disposition inclinée des ailes pour recevoir le vent; 3° enfin dans le rapport de la force mouvante, avec la résistance des meules et du frottement.

### ART DU BOULANGER.

Le boulanger est celui qui pétrit et fait cuire le pain, le pain, cet aliment dont l'usage est universel, et dont la privation nous serait aujourd'hui insupportable.

Comme tous les autres arts, celuici, tout simple qu'il est, a en des commencemens très-grossiers. On a commencé, disent les anciens, par manger les grains tels que la nature les produit, et sans aucune préparation. Selon Possidonius, philosophe fort ancien et sort estimé, cette expérience a suffi pour qu'en consultant la nature, on ait découvert l'art de convertir le blé en pain. On a dû observer, dit-il, que les grains étaient d'abord broyés par les dents, et qu'ensuite leur substance était délayée par la salive; qu'en cet état, après avoir été remués et rassemblés par la langue, ils descendaient dans l'estomac, où ils recevaient le degré de cuisson qui les rendait propres à être convertis en nourriture. Sur ce modèle, on forma le plan de la préparation qu'on devait donner au blé pour être converti en aliment. On imita l'action des dents en broyant le blé entre deux pierres; on mêla ensuite la farine avec de l'eau; et en remuant et pétrissant ce mélange, on en fit une

pâte qu'on mit cuire d'abord sons la cendre chaude, ou de quelque autre manière, jusqu'à ce qu'ensuite, et par degrés, on ait inventé les fours.

Les premiers hommes ont pu connaître assez tôt le secret de convertir le blé en farine grossière; mais celui de convertir la farine en bon pain n'aura pas été, suivant toute apparence, trouvé aussi promptement. Il est aisé de deviner par quels degrés on y sera parvenu. Il a fallu imaginer la pâte, c'est-à-dire, ne mêler qu'une certaine quantité d'eau avec la farine, remuer ce mélange fortement plusieurs fois, et trouver l'art de le faire cuire.

Mais tout ce travail ne procurait encore qu'un pain lourd, mat, de difficile digestion, jusqu'à l'instant où un heureux hasard fit connaître l'effet du levain; car l'idée ne s'en est certainement pas présentée naturelle-

ment. On aura été redevable de cette invention à l'économie de quelques personnes, qui, voulant faire servir un reste de vieille pâte, l'auront mêlée avec de la nouvelle, sans prévoir l'utilité de ce mélange. On aura sans doute été bien étonné en voyant qu'un morceau de pâte aigrie et d'un goût détestable, rendait le pain où on l'avait inséré plus léger, plus savoureux, et d'une plus facile digestion. Mais voici encore une découverte dans le même genre. Depuis qu'on a inventé l'art de faire fermenter les grains pour en obtenir une liqueur spiritueuse qu'on nomme bière, on a trouvé que l'écume qui se forme pendant la fermentation de cette liqueur est propre à faire lever la pâte d'une manière plus avantageuse, et plus parfaite que l'ancien levain de pâte aigrie; en sorte qu'on emploie présentement cette levure

pour faire le pain de pâte légère. Mais quelques personnes pensent que le pain fait avec la levure est beaucoup moins sain que le pain de pâte ferme fait avec le levain.

On ne prenait pas anciennement de grandes précautions pour faire cuire le pain; l'âtre du feu servait le plus souvent à cet usage. On posait dessus un morceau de pâte applati; on le couvrait de cendres chaudes, et on l'y laissait jusqu'à ce qu'il fût cuit. L'invention des fours est cependant très-ancienne; il en est parlé dès le temps d'Abraham. Quelques écrivains font honneur de cette découverte à un nommé Annus, égyptien, personnage entièrement inconnu dans l'histoire. Il y a lieu de penser que, dans l'origine, ces fours étaient fort différens des nôtres. C'étaient, autant qu'on en peut juger, des espèces de tourtières d'argile ou de terre grasse,

qui se transportaient aisément d'un lieu à un autre. Ceux des Turcs sont à peu près faits comme ces premiers; ils sont d'argile et ressemblent à un cuvier renversé ou à une cloche. On les échausse en faisant du seu par dedans; alors on met sur la plate-forme de dessus la pâte formée en manière de galettes; on ôte les pains à mesure qu'ils sont cuits, et on en met d'autres à la place. Les différentes manières de faire cuire, dont nous avons parlé, subsistent encore dans l'Orient.

Les grains dont on se sert le plus ordinairement en Europe pour faire du pain, sont le froment, le seigle et le méteil. Dans les temps de disette, on en fait quelquesois d'orge, d'avoine, et même de blé sarrazin. En Asie, en Afrique et en Amérique, on fait le pain avec la farine de mais.

Le seigle est la nourriture des pau-

vres gens. La propriété qu'il a de rafraîchir engage souvent à en mêler un peu avec le froment, pour rendre le pain plus tendre, plus frais et plus agréable. Le seigle dégénéré ou altéré, et qu'on nomme blé cornu ou ergot, n'est bon qu'à jeter : il occasionne des maladies funestes à ceux qui en font usage.

L'art de faire le pain, ignoré pendant très-longtemps, est encore inconnu de bien des peuples, quoiqu'ils aient des grains propres à cela. Il paraît au premier aspect simple et facile, puisqu'il n'est question que d'allier, par une agitation violente, un corps farineux avec de l'eau et de l'air, de lui donner ensuite une certaine forme, et enfin une consistance par le moyen du feu: Il demande cependant plusieurs travaux différens et une certaine intelligence pour y réussir.

Un boulanger a ordinairement sous lui un geindre, ou premier ouvrier, appelé mitron en quelques pays, et des aide - garçons, dont le nombre doit être relatif au plus ou moins de travail qu'il entreprend. Son atelier est garni d'un pétrin ou auge de bois dans laquelle on travaille la pâte, d'une chaudière, d'un bassin de cuivre à anse de fer pour porter l'eau chaude dans le pétrin, d'une ratissoire pour détacher la pâte qui est collée aux parois du pétrin, d'un coupe-pâte ou instrument de fer large et presque carré, d'une couche ou table de bois sur laquelle on couche la pâte qu'on a tirée du pétrin, de sébiles ou vaisseaux de bois faits en rond dans lesquels on tourne le pain avant que de le mettre au four, de plateaux de bois plus grands et plus plats que les sébilles, de panetons ou petits paniers pour mettre le pain, de toiles pour l'envelopper; et enfin de tous les instrumens nécessaires à chauffer le four et à en conserver la chaleur.

Il faut que le boulanger s'étudie à connaître la qualité de l'eau pour n'employer que la meilleure; le levain le plus propre à faire fermenter la pâte et lever le pain; la méthode la plus convenable au travail des différentes pâtes et des diverses sortes de pain, et les règles qu'il faut suivre pour donner à la pâte le poids qu'elle doit avoir en pain.

On a observé que le sel perfectionnait cet aliment, en developpant et en augmentant la qualité de la farine. Il est d'expérience que le sel étant dissous dans l'eau, ce fluide pénètre la farine d'une manière plus intime, et que le pain qui en résulte est plus léger, de meilleur goût, et se conserve plus longtemps. Avant de commencer à pétrir, on fait un creux dans la farine pour y délayer le levain avec de l'eau plus ou moins chaude, selon la saison, jusqu'à ce qu'il soit dissous, de façon qu'il n'y reste aucuns marrons ou grumeaux de levain.

Quand cette opération est faite, qu'on a mêlé de droite et de gauche une partie de la farine quiest dans le pétrin avec la pâte molle où l'on a délayé le levain, on frase, c'est-àdire, qu'on fait la pâte un peu plus sèche, en y mêlant de nouvelle farine à chaque tour ou façon qu'on donne à la pâte : on y verse de l'eau à proportion qu'on y met de la farine, et l'on y enfonce promptement les mains pour que l'eau la pénètre davantage : on la retourne ensuite plusieurs fois, et on la boulange dans le pétrin avec les poings fermés. On pétrit aussi quelquefois avec les pieds dans des baquets, ou sur une table placée à terre; les boulangers, attentifs à la propreté, mettent pour lors leurs pieds dans un sac; et au lieu de replier la pâte comme on fait quand on la boulange avec les poings, its la coupent en morceaux qu'ils mettent les uns sur les autres.

Lorsque la pâte a pris la consistance désirée, suivant qu'on veut faire le pain plus ferme ou plus léger, on la divise en parties égales avec le coupe-pâte; on pèse chaque partie à la balance; on la tourne ensuite sur le tour, et on la lasse sur la couche jusqu'ace qu'elle soit assez levée et prête à mettre au four.

La cuisson est la principale et la dernière chose requise dans la fabrication du pais ; c'est elle qui achève et qui donne la perfection à l'ouvrage du boulanger ; pour cet effet on enfourne la pâte lorsqu'on juge que le four a été chauffé relativement à la qualité des farines dont on a fait la pâte. Les bonnes farines ne demandent qu'un four modérément chaud; au lieu que celles qui le sont moins, et qu'on appelle revèches, exigent qu'il le soit davantage, ce qui fait que les boulangers se trompent quelquefois dans le chauffage de leur four, et qu'ils disent que la mauvaise marchandise est plus difficile à cuire que la bonne.

Le temps de la cuisson se règle sur la nature des farines, sur la qualité de la pâte (parce que le pain de pâte ferme est plus long à cuire que celui de pâte molle), et sur la grosseur et la forme des pains. Meilleure est la farine, plus il entre d'eau et d'air dans la composition du pain, et plus aisément il cuit. Une demi-heure suffit pour les pains mollets d'une livre lorsqu'il n'y a pas de lait, parce que le feu fait évaporer plus vite l'eau que le

lait, qui, étant plus adhérent à la pâte, s'en détache plus difficilement. Le pain de douze livres demeure trois heures dans le four ; celui de huit livres deux heures; celui de six livres une heure; celui de trois livres cinquante minutes; celui de deux livres trois quarts-d'heure; celui d'une livre et demie trente-cinq minutes; et celui d'une livre une demi-heure. En général plus les pains ont de surface, plus promptement ils cuisent, ce qui fait que les petits pains, ayant à proportion plus de surface que les grands. demeurent moins de temps au four, relativement à leur forme et à leur poids.

## ART DU PATISSIER.

Vous m'en voudriez, mes enfans, ai je passais sous silence un art auquel vous devez bien des sortes de friandises. Une connaissance mène à une autre. L'art du boulanger a produit par degrés celui du pâtissier, dont je vous dirai un mot en passant.

Il y a deux sortes de pâtissiers, savoir, les pâtissiers ordinaires et les pâtissiers de pain d'épice.

Ces derniers font remonter leur art à une haute antiquité. Ils prétendent que le pain d'épice n'est point une invention moderne, et que son usage nous est venu de l'Asie. On lit en effet dans Athénée, qu'il se faisait à Rhodes un pain assaisonné de miel, d'un goût si agréable, qu'on en mangeaitavec plaisir, même après les plus grands repas. Les Grecs nommaient ce pain melilates. C'est de là qu'il a passé en Europe, et qu'il est venu jusqu'à nous.

Vous voyez que le pain d'épice est une sorte de pain assaisonné d'épice qu'on pétrit avec l'écume de sucre ou avec le miel janne. Ce miel est celui qui découle en dernier des gâteaux de cire lorsqu'on les presse. Il est coloré par des grains de cire brute, qui sont de la poussière d'étamines de fleurs, que les mouches à miel avaient mise en réserve dans leurs alvéoles, pour s'en servir en partie de nourriture, et pour construire aussi leurs celtules, qui ne sont formées que de cette matière.

On n'emploie pour le pain d'épice d'autre farine que celle de seigle, et on le pétrit avec les ingrédiens cidessus détaillés, à peu près comme le pain ordinaire. Quand la pâte a la consistance qu'on veut lui donner, on la met par morceaux dans des sébilles de bois pour l'empêcher de couler. Ensuite on l'en retire, et l'on donne à chacun de ces morceaux les différentes formes que nous avons journellement sous les yeux, soit sur les boutiques des paind'épiciers, soit dans les foires, où il se fait une grande consommation de cette sorte de marchandise.

Après cette opération, il ne reste plus qu'à faire cuire le pain d'épice au four, et lui donner le degré de cuisson convenable; opération qui dépend de l'habitude et de l'expérience.

Les pâtissiers, proprement dit, font des pâtes ordinaires et des pâtes feuilletées.

La pâte ordinaire se fait avec de la farine, de l'eau, du beurre et du sel délayés ensemble.

La pate seuilletée ne diffère de

cette première qu'en ce qu'au lieu de délayer tous les ingrédiens à la fois, on commence d'abord par délayer avec l'eau la farine et le sel, et par donner même une certaine consistance à la pâte avant d'y mettre le beurre. On ne met le beurre qu'en le tournant plusieurs fois avec la pâte, c'est-à-dire, en le travaillant à diverses reprises sur le tour à pâte, par le moyen d'un rouleau de bois destiné à cet usage.

Le tour à pâte n'est autre chose qu'une forte table qui a des bords de trois côtés.

## ART DU VERMICELLIER.

Vous pouvez, mes enfans, en dirigeant votre promenade du côté de la barrière du Maine, suivre un petit sentier à droite, et aller visiter un moulin à vent où un vermicellier a établi sa fabrique.

Tandis que le bonlanger reduit son grain concassé en grosse farine pour en faire du pain, le vermicellier convertit son grain en semoule, ou farine très-fine, pour en faire de la pâte; puis au moyen d'un instrument percé de plusieurs petits trous, il réduit la pâte en petits filets qui ressemblent à des vers.

Comme la pâte résulte de la combinaison de l'eau avec la semoule, il faut nécessairement qu'un vermicel-

lier sache quelle est la quantité de ce liquide dont il a besoin, et à quel degré de chaleur l'eau doit être relativement à la quantité et à la qualité de la semoule. Pour pétrir sa pâte il se sert d'une eau beaucoup plus chaude que le boulanger ne l'emploie pour le pain. Plus l'eau est chaude moins la pate est blanche; mais aussì elle sèche plus vite et se conserve plus longtemps. Un pain pétri à l'eau bouillante est moins frais, mais il se corrompt plus difficilement parce que l'eau froide amollit la pâte, et que la \*chaude la durcit. Moins il y a d'eau dans une pâte, meilleure elle est; c'est pourquoi sur cinquante livres de semoule on ne met que douze livres d'eau; et il y en a toujours assez lorsque la semoule forme une pâte qui ne s'en va point en grumeaux. Moins il y a d'eau et de levain plus les pâtes se conservent, et moins elles fermentent: mais aussi elles sont moins dissolubles, cuisent plus difficilement, et sont d'une digestion moins aisée que celles qui sont pétries avec un levain proportionné. A la vérité, celle-ci ne sont bonnes que les dix ou douze premiers mois, au lieu que les autres durent deux ou trois ans, et ne commencent à être bonnes que lorsque la vétusté leur sert de levain.

Le gouvernement du levain est une opération si difficile, que lorsqu'un vermicellier en emploie, il faut qu'il travaille lui-même sa pâte, ou qu'il soit bien sûr de l'ouvrier à qui il la confie. Le pétrissage doit se faire avec autant de force que de vitesse, afin que la pâte soit encore chaude quand il la brie, c'est-à-dire quand il la bat avec une barre qui porte ce nom. Lorsque la pâte est briée, il la couvre de deux linges l'un sur l'autre, sur lesquels il monte pour la piler,

en marchant fortement par-dessus pendant deux ou trois minutes. Après qu'il est descendu, il ôte le devant du pétrin, et bat la pâte pendant deux heures de suite. Pendant ce temps-là il appuie la cuisse et la main droite sur l'extrémité de la brie, meut sa jambe gauche, frappe prestement du pied contre terre pour s'élever avec la brie, tient sa main gauche levée en l'air, l'agite, et suit avec la tête tous les mouvemens qu'il fait en cadence.

Dès que la pâte est faite, les vermicelli, les macaroni, les hagnes, les lazagnes et les padri, ne diffèrent entre eux que par la diversité des moules par lesquels on la fait passer en la pressant par-dessus.

Les vermicelliers se servent de deux espèces de presses. Les unes ont la vis verticale, et les autres l'ont horizontale. Celles-ci servent pour les pâtes que l'on coupe avec un couteau attaché au centre du moule, et qu'on fait tourner comme une manivelle; celleslà sont pour les pâtes longues, comme vermicelli, macaroni, etc., parce qu'on ne coupe pas ces dernières pâtes, et qu'on les casse avec la main contre le moule.

Quand on veut faire des vermicelli, on met la pâte dans une presse criblée d'une infinité de petits trous, d'où elle sort en filets ordinairement blancs, et jaunes lorsqu'on y a mêlé du safran et des jaunes d'œufs. Les vermicelli au safran sont communément faits de semoule tachée, quoique bonne. La pâte des macaroni est un peu moins ferme que celle des vermicelli. On la met au fond de la cloche du pressoir, dans un moule fait exprès. Elle ressemble, au sortir du moule, à un petit cylindre creux, qui est la forme ordinaire des macaroni.

Pour les hagnes, on applatit la pâte, et on l'étend au moule en forme de ruban, large de deux doigts. Lorsque ces rubans sont façonnés sur les bords, découpés et festonnés, ce sont des lazagnes. Lorsque les Italiens en forment des grains de chapelet, ils les appellent padri.

Avant de couper les uns et les autres dans la forme qu'on veut leur donner, on les prend par petites pincées, on les pose sur des feuilles de papier étendues sur des claies de fil d'archal, et on les fait refroidir en agitant l'air avec un éventail de carton, parce qu'autrement la pâte ne casserait pas net, ferait mêche, c'estadire qu'elle se rejoindrait.

Le déchet de la pâte de vermicelli est toujours relatif à la quantité d'eau qui est entrée pour délayer la semoule. En mettant douze livres d'eau, par exemple, sur cinquante livres de semoule, on n'a que cinquante livres de vermicelli sec.

## ART DU VIGNERON.

SI la culture du bled procure à l'homme son principal aliment, la culture de la vigne lui fournit la plus agréable et la plus utile boisson. Ce n'est, mes enfans, que l'excès de cette liqueur qui peut en empêcher les bons effets. Le vin, en général, bu avec modération, répare les esprits, fortifie l'estomac, purifie le sang, favorise la transpiration, et aide à toutes les fonctions du corps et de l'esprit. Il est vrai que les vignes demandent beaucoup de façons; mais elles rapportent beaucoup, et l'art de faire le vin offre d'importans avantages à ceux qui savent le cultiver.

Le vigneron est celui qui travaille la vigne, qui la plante, la soigne, et exprime le jus des raisins pour en faire du vin.

Il y a plusieurs pays où la nature, sans aucun secours de l'art, produit de la vigne, dont le fruit est peu différent de celui des vignes cultivées. On a rassemblé d'abord les ceps confondus auparavant avec les autres arbustes; on les a transportés dans des terroirs convenables, et l'on en a formé des plants réguliers. Tout était naturel dans cette culture. Il a suffi de tailler la vigne, de l'émonder. Il n'a pas été nécessaire d'en marier différentes espèces par la greffe pour les adoucir, comme on le pratique à l'égard des arbres fruitiers. Rien n'était plus simple que d'exprimer le jus des grappes avec les mains : mais l'art se perfectionnant ensuite, on a trouvé des moyens plus expéditifs. L'invention des vases propres à conserver les liqueurs, a suivi de près la découverte du vin. On a d'abord fait usage de ceux que la nature présentait dans tous les climats; tels étaient les courges, les calchasses, qui, étant desséchées et creusées, servaient à garder les liqueurs. Ce sont encore les vases les plus ordinaires des peuples de l'Amérique. Les bambous, espèces de roseaux, sont encore propres à cet usage. Dans plusieurs pays d'Asie et d'Amérique, ils tiennent lieu de seaux et de barrils. On s'est servi aussi de cornes d'animaux, tels que l'urus, ainsi qu'on le pratique encore en Afrique; on parvint enfin à préparer leurs peaux, de manière qu'on put les rendre propres à contenir les liqueurs. Les outres sont encore en usage dans quelques - unes de nos provinces. Mais un des moyens les plus avantageux a été de conserver le vin dans des vaisseaux, composés d'un assez grand nombre de morceaux de bois artistement joints, ouvrage du tonnelier.

Les premièrs soins du vigneron consistent à planter, provigner, tailler, labourer, lier, terrer sa vigne, et la fumer. Pour faire ces ouvrages il se sert d'un assez grand nombre d'instrumens, mais tous fort simples.

Pour planter la vigne, le vigneron fait usage d'une espèce de bêche renversée qu'on nomme houe, qui a un fer large et plat, attaché à un manche de deux pieds et demi de long. Il y a des houes fendues en deux parts, dont on fait usage lorsque les terres sont fortes et pierreuses. C'est avecces instrumens qu'il prépare les trons nécessaires pour planter. Il ne laisse ordinairement qu'un pied et demi ou deux de distance entre chaque cep de vigue; mais le via en serait meilleur, et la

vigne en rapporterait même davantage, si l'on espaçait davantage les ceps, ainsi qu'on le pratique dans certains endroits.

Pour aligner la vigne, en plantant, le vigneron se sert d'un cordeau parsemé de nœuds à distances égales. Il dispose le rang des ceps, de façon que le soleil, étant dans son midi, puisse facilement les échauffer; le tout pourvu que la pente du terrain et celle de l'écoulement des eaux ne soient pas contraires; car alors il dirige les rangs d'une manière plus ou moins oblique à la pente.

La vigne étant plantée, demande, pendant l'année, de grands soins de la part du vigneron. Il faut qu'il lui donne de fréquens labours. Il en donne ordinairement trois pendant l'année. Le premier se fait en mars. A ce labour il remue bien la terre jusqu'aux racines que l'on recouvre ensuite; et il





se sert pour cette opération de la houe plutôt que de la béche. Ce premier labour s'appelle houerie. Il n'y a que ce labour qui en mérite proprement le nom : car dans les autres on sarcle plutôt qu'on ne laboure, ce qu'on fait toujours avec la houe. La seconde opération est le binage qu'il donne avant la fleur de la vigne. Lorsque le fruit est formé, et qu'il est en verjus, on réitère cette opération, et c'est ce que l'on nomme tiercer. C'est après le premier labour que, dans une grande partie de la France, le vigneron pique les échalas auxquels il lie la vigne avec des brins d'osier, quand la fleur est tombée. L'échalas ne sert pas seulement à soutenir le cep, il le garantit encore en partie de la gelée, des vents et de la grèle.

Avant de donner les labours dont nous venons de parler, le vigneron a soin, en novembre, de tailler sa vigne, a° afin qu'elle pousse un plus gros bois; 2° pour empêther qu'elle ne porte trop de fruit, et qu'ainsi elle ne s'épuise en peu d'années; 3° pour faire mûrir les raisins; 4° pour lui faire produire de nouveaux rejettons au-dessus de la tête.

Lorsque le temps des vendanges approche, il fait provision de tonnesux, et fait faire les réparations nécessaires au pressoir et aux cuves. Il se procure un cuvier, des pelles de bois, des entonnoirs, des paniers, des hottes d'osier. Lorsque le raisin est mûr, les vendangeurs et vendangeuses vont dans les vignes faire la cueillette. C'est de l'exactitude de leur travail et de la nature da terroir que dépend la qualité du vin-

L'art est parvenu à tirer du raisin noir, qui est l'espèce la meilleure et qui donne le plus de jus, du vin blanc, rouge, gris ou paillet, à volonté.





Le Pressoir.



Le Pressoir à buile





Je Cidre. L'Art du Brasseur

Vous savez que pour exprimer le jus des raisins, il faut les mettre dans le prassoir. L'invention de cette ma-chine remonte à la plus haute antiquité. Il en est souvent question dans les livres des Juiss.

Le pressoir ordinaire est soutenu par de grosses pièces de bois qui serwent de support : il y a de chaque côté 1m montant. Les deux montans soutiennent une forte pièce de bois qui est l'écrou ou le receptacle d'une grande vis de bois qui la traverse. Au bas de cette grande vis est ane roue qui sert à attacher la corde à l'aide de laquelle on fait mouvoir cette vis ; ce à quoi l'on parvient en faisant dévider la cerde autour d'un poteau rond placé à côté de la presse. Cet effet: s'opère par des hommes qui tournent une roue. Au bas du pressoir est un fost plancher soutenu par de la maconnerie. C'est sur ce plancher

qu'on met en tas les raisins que l'on veut fouler. A son portour est un enfoncement ou un rebord cintré qui reçoit la liqueur, et lui donne sa direction, par une pente douce, vers une cuve longue ou un tonneau qui doit la recevoir.

Lorsqu'on veut exprimer le vin, on fait sur ce plancher du pressoir un amas de raisin, qu'on appelle le sas, le pain ou le tas: on étend par-dessus des planches côte à côte. Sur ces planches on met quatre ou cinq chantiers, qui sont des pièces de bois trèsfortes. On en croise d'autres sur ceuxci, et on abaisse la vis, au bas de laquelle est attachée une large pièce de bois qui comprime les chantiers. Ceux-ci par leur poids, et par la force avec laquelle ils sont comprimés, expriment le jus du raisin.

La forme des pressoirs varie beaucoup dans les différentes provinces.

Dans les vignobles de la Lorraine, les plus en usage sont les pressoirs à fardeaux, qui, au lieu de la roue et de la vis dont je viens de parler, sont composés de quatre ou six énormes poutres réunies et posées horizontalement à la hauteur convenable. Un arbre, ou longue vis verticale dont le pivot est emboîté dans une fort grosse pierre, sert à donner à cette masse un mouvement de bascule, pour laisser aux pressuriers la facilité de tout disposer à propos, sur le plancher, comme dans les pressoirs à vis. Lorsque les raisins sont placés, ainsi que les chantiers, des hommes poussent et tournent l'arbre, traversé pour cela par deux perches, pour faire monter le fardeau, que l'on arrête à l'extrémité opposée à l'arbre, par des ais étroits plus ou moins nombreux que l'on appelle aiguilles. Cela fait, on tourne l'arbre dans l'autre sens pour

faire descendre le fardeau, et on le tourne jusqu'à ce que la grosse pierre qui porte le pivot de la vis, y soit suspendue. Alors les raisins sont pressés par tout le poids du fardeau, augmenté de celui de la pierre dont il est question, et le vin ruisselle de toutes parts.

Il y a des très-grands pressoirs, qui pressent à la fois une si grande quantité de raisin, qu'on en reçoit le jus qui coule par une longue rigole, dans dix ou douze tonneaux à la fois.

Lorsque le vin est fait et distribué dans les tonneaux, on les marque selon l'ordre de la première, de la seconde et de la troisième cuvée, soit de blanc, soit de rouge. On laisse le bondon des tonneaux ouvert pendant un certain nombre de jours, qui varie suivant la maturité des raisins et la température de l'air, afin de donner lieu à la fermentation vineuse. On bouche ensuite les tonneaux asses

légèrement pour laisser échapper les vapeurs qui s'exhalent. On conserve le vin au cellier haut, tout l'hiver, et on le descend dans les caves basses aux premières chaleurs.

Les Hongrois se servent, pour faire leur vin , d'un pressoir dont la construction est si simple et si peu coûteuse, qu'il est peu de vignerons qui ne puissont en avoir de semblables. Il consiste en une caisse plus on moins large et haute, composée de deux planches mises à côté l'une de l'autre, et bordée de liteaux pour empêcher que le vin ne se répande de côté et d'autre. Cette caisse, couverte d'un plateau de bois qui entre dedans, est sous deux vis, qui, au moyen de deux morceaux de bois triangulaires avec lesquels on les fait tourner, font sortir le vin de tous les côtés de la caisse à mesure que des hommes les tournent.

Pour que le vin obtienne toutes ses vertus bienfaisantes, il faut que les parties qui le composent soient si bien proportionnées entre elles, que l'une ne préjudicie pas à l'autre et n'altère pas la qualité du vin. Pour cet esset on a imaginé de reduire es principes l'art de faire cette liqueur. On propose d'abord de fouler assez légèrement la vendange, pour ne pas écraser le pépin, de l'égrapper, de ne mettre dans la cuve qu'un quart de grappes, de couvrir la cuve d'un couvercle de paille, d'entretenir au moyen d'un poele, une chaleur tempérée dans le cellier, d'en fermer bien exactement les portes et les fenêtres, afin que la fermentation soit plus vive, et que les particules grossières de la vendange se divisent et s'atténuent mieux; d'augmenter même cette fermentation, relativement aux années plus ou moins chaudes, d'une ou de

plusieurs chaudronnées de raisins toutes bouillantes; de tirer le vin de la cuve pendant qu'il est dans tout son feu, c'est-à-dire encore chaud. Toutes ces précautions contribuent à rendre les vins moins verds, moins durs, moins grossiers, et moins maigres.

On fait aussi usage dans plusieurs endroits du siphon, qui est une espèce de tuyau en verre ou de fer blanc recourbé, dont l'une des branches est plus courte que l'autre. Aussitôt qu'on a aspiré l'air par la branche la plus longue, la liqueur coule toujours par cette branche, suivant des lois physiques qui ne sont pas du ressort de cet ouvrage; et l'on vide ainsi l'autre tonneau dans lequel est plongée la branche la plus courte.

L'art d'avoir du vin mousseux consiste à le mettre en bouteilles vers la fin de mars, lorsque la sève commence à monter dans la vigne; on rénssit aussi quelquesois à lui faire prendre cette propriété en le tirant durant la sève d'août. Ceci prouve que la mousse n'est qu'un esset du travail de l'air et de la sève, qui agissent alors fortement dans le bois de la vigne et dans la liqueur qui en est provenue.

## ART DE FAIRE LE CIDRE.

Le goût des liqueurs fermentées, est un goût si universel, que nous le voyons répandu dans les pays les plus sauvages. On a trouvé qu'il était triste de ne boire que de l'eau; et partout où la vigne ne peut venir, ou est encore inconnue, on a tâché de suppléer par quelque autre la boisson que l'on retire de son fruit.

Après le vin, le cidre tient nécessairement le premier rang. Sous le nom de cidre on n'entend ordinairement que le jus des pommes rustiques qui s'appelle dans le pays cidre pommé, ou simplement cidre; cependant le nom de cidre renferme aussi le poiré, ou jus des poires agrestes.

Le cidre est une boisson très-ancienne. Elleétait connue des Hébreux, d'où elle passa chez les Grecs et les Romains. Le savant Huet, éveque d'Avranches, prétend dans les Origines de Caen, que l'usage du vin de pommes qui était établi dans cette ville dès le treizième siècle, était beaucoup plus ancien en France qu'on ne se l'imagine; qu'au rapport d'Ammien Marcellin les enfans de Constantin reprochaient aux Gaulois d'aimer le vin et les autres liqueurs qui lui ressemblaient; que les capitulaires de Charlemagne mettent au nombre des mé-

tiers ordinaires celui de sirator ou faiseurs de cidre; que c'est des Basques que les Normands ont appris à le faire, dans le commerce de la pêche qui leur était commun; que les premiers le tenaient des Africains, desquels cette liqueur était autrefois fort connue, ainsi que l'assurent Testullien et saint Augustin; et que dans les coutumes de Bayonne et du pays de Labour, il y a plusieurs articles concernant le cidre.

Toutes sortes de pommes ne sont pas bonnes à faire cette espèce de vin. Les meilleures à manger, comme la rainette, etc. y sont moins propres que les communes. On les choisit de certaines espèces; et ce sont d'elles que les vergere de la Basse-Normandie, de l'Auvergne et de la Bretagne sont ordinairement remplis.

Comme il y a plus de teente sortes de pommes dont on fait le cidre, et qu'elles ne murissent pas toutes à la fois, on les distribue en trois classes, pour en faire trois récoltes successives. Celles qu'on nomme les pommes tendres, forment les deux premières classes, et les pommes dures la troisième, parce qu'elles murissent tard et difficilement. On choisit un temps sec pour les cueillir, afin qu'elles soient bien essuyées de toute humidité extérieure. Après qu'on les a abattues à coups de gaule, ou en secouant les arbres, on les porte au grenier, où elles s'échauffent en tas et où elles achèvent de murir.

Le temps du pilage des pommes n'est pas moins important à connaître que celui de leur maturité. Les pommes dures se pilent vertes; mais on attend que les tendres soient bien mûres, parce quec'est en combinant ces différens sucs, qu'on parvient à les corriger les uns par les autres.

On juge de la maturité des pommes entassées dans le grenier, par l'odeur qu'elles exhalent, et il n'y a que l'expérience qui apprenne à connaître le degré convenable pour les porter à la pile.

Cette machine est une auge circulaire de bois, bien close, dont les pièces sont exactement assemblées, pour que le jus ne se perde point, et dans laquelle roulent des meules dressées verticalement, par le jen d'une pièce de bois aussi verticale, mobile sur elle-même, et placée au centre de l'auge. Les meules sont traversées par un long essieu assemblé avecl'axe vertical. A l'autre bout de l'essieu qui se prolonge en traversant la première des deux meules et extérieurement à l'auge, on attelle un cheval qui les fait tourner. Elles écrasent les pommes, de la même manière que dans les moulins à tan les meules brisent l'écorce de chêne. Après qu'elles ont été écrasées, on les jette avec une pelle dans une grande cuve voisine. Ceux qui n'ont pas de moulin y suppléent au moyen de pilons et de massues avec lesquels ils écrasent leur fruit à force de bras.

Les pommes mises dans le pressoir, on en sait des marcs de quatre ou cinq pieds de hauteur, et on les pressure jusqu'à ce qu'ils soient totalement épuisés.

A mesure que le cidre coule du pressoir dans la petite cuve au-dessous, on l'entonne dans des futailles, en le passant dans un tamis de crin, pour arrêter les parties grossières du marc qui se sont mêlées au cidre; et après avoir laissé quatre travers de doigt de vide dans les tonneaux, on les roule dans le cellier ou dans la cave pour y laisser le liquide fermenter et déposer sa lie, dont une partie se précipite au fond. L'autre, qu'on appelle chapeau, est portée à sa

Comme le marc dont on a extrait le cidre peut encore être utile, on le tire du pressoir pour le remettre à la pile, où l'on jette une quantité d'eau suffisante pour qu'il puisse se broyer de nouveau. On le porte ensuite au pressoir, où il rend le petit cidre, qui est la boisson ordinaire des domestiques et du menu peuple. Le premier s'appelle gros cidre.

Quand le cidre a séjourné dans les futailles le temps qu'il lui faut pour y prendre un goût agréable, on le colle comme le vin pour le clarisser, et on le met en bouteilles.



## ART DU BRASSEUR.

Voici encore, mes chers enfans, un art qui remonte à l'antiquité la plus reculée. On n'en connaît pas les inventeurs ; mais l'usage de la bière a été commun chez les peuples anciens. L'histoire nous apprend que cette liqueur a passé de l'Egypte dans tous les autres pays du monde, et qu'elle fut d'abord connue sous le nom de boisson pelusienne, du nom de Peluse, ville près l'embouchure du Nil. où l'on faisait la meilleure bière. Du temps de Strabon, cette boisson était commune dans les provinces du nord, en Flandre et en Angleterre; elle passa même chez les Grecs, au rapport d'Aristote et de Théophraste, quoiqu'ils

eussent des vins excellens; et du temps de *Polybe* les Espagnols en faisaient aussi usage.

La bière est une liqueur spiritueuse qu'on peut faire avec toutes les graines farineuses; mais pour laquelle on préfère communément l'orge: c'est, à proprement parler, un vin de grain. En France, et particulièrement à Paris, on n'y emploie que l'orge et le houblon.

On fait trois sortes de bière; de la double, de la simple et de la petite. Les différentes doses d'orge, de houblon et de levure, sur la même quantité d'eau, font ces trois sortes de bière.

Ceux qui font cette boisson s'appellent brusseurs, à cause du travail qu'ils font en mélant l'orge avec l'eau; ce qu'on appelle brasser. Il leur faut pour cela des heux spacieux, accompagnés de cours et de grands bâtimens. pour contenir les chaudières, les éuves, les baquets, les fourneaux, et autres ustensiles nécessaires, avec des greniers, des caves et des celliers. S'ils n'ont pas quelque rivière ou fontaine voisine, il leur faut des puits excellens; car de la qualité de l'eau dépend celle de la bière, et si cette eau n'est pas bien claire, pénétrante, légère, sans sayeur et très-pure, il est impossible que la bière ait quelque bonté.

Les chaudières doivent être de cuivre : leur grandeur est proportionnée à la quantité de bière qu'on veus faire. Elles sont renfermées et scellées dans une maçonnerie de briques et de bon mortier; le fond pose sur un fourneau de brique dent le diamètre est égal à celui de la chaudière, et dont la hauteur est proportionnée de manière que le feu, grand ou petit, soit toujours suffisant pour échauffer la matière qui y est contenue.

Pour travailler et brasser commodément, il faut au moins deux chaudières montées à côté l'une de l'autre.

L'orge qui doit entrer dans la composition de la bière doit être bien choisie et de bonne qualité. On la fait L'abord tremper dans de l'eau froide pendant vingt-quatre on vingt-huit houses; après quoi, sans lui donner le temps de se sécher, on la porte au germoir : c'est ainsi qu'on appelle un lieu bas et humide, comme une cave ou un cellier, où on l'étend, et on la hiese jusqu'à ce que chaque grain ait poussé son germe environ de la losgueur de quatre à cinq lignes ; alor on la porte sur la tourraille, et on l'étend sur les haires pour la faire sécher. La germination du grain ne doit pas être entière, et il faut l'arrêter à un certain degré, parce que le grain, tout à fait germé, aigrirait et gâterait le bièse.



Du grain qui sert à la faire il n'y a qu'une partie qui doit être germée, et la proportion ordinaire est d'un quart de germé sur trois quarts de l'autre.

La tourraille est un bâtiment en manière d'étuve où l'on fait sécher l'orge au sortir du germoir. On appelle haires de grandes pièces d'une étoffe grossière faite de crin de cheval, sur lesquelles on étend l'orge germée. On ne fait d'abord qu'un feu modéré dans le fourneau; mais de quatre heures en quatre heures on remue l'orge, et on augmente le feu jusqu'à ce qu'elle soit entièrement sèche, pour lors on la porte au moulin.

Les bons brasseurs ont des moulins chez eux, ou à eau, ou à chevaux, ou à bras. Ces moulins ne diffèrent en rien des moulins ordinaires pour le blé. On moud l'orge, et quand la farine est en état, on emplit d'eau les grandes chaudières; pendant qu'elle chauffe on porte la farine dans la cuve.

Les cuves dont on se sert, sont composées de grosses douves de bois de chêne bien liées avec des cercles de fer : elles ont deux fonds. Le véritable, qui est à demeure, est percé dans son milieu d'une ouverture ronde d'un pouce, ou environ, de diamètre, que l'on bouche avec un bâton un peu plus long que la cuve n'est profonde; on l'appelle la tape. Sur ce même fond pose le bout d'une pompe, par le moyen de laquelle on introduit l'eau dans la cuve entre les deux fonds.

A un ou deux pouces de distance du vrai fond on y en établit un autre, composé de planches toutes percées de petits trous que l'on ôte pour les nettoyer; c'est ce qu'on nomme le faux fond ou le fond volant. On étend dessus du houblon ou de la petite paille de froment, c'est-à-dire, des épis battus, de l'épaisseur d'un bon pouce.

On met la farine d'orge sur cette couche; on l'étend bien également; et l'eau de la chaudière étant dans le degré de chaleur qu'elle doit avoir, on la fait entrer par le moyen de la pompe entre les deux fonds, d'où pénétrant par les petits trous, elle humecte le houblon ou la petite paille, et ensuite la farine qui est dessus. A mesure que l'eau arrive, elle fait nager et monter toute la matière contenue dans la cuve au-dessus du fond.

Le degré de la chaleur de l'eau que l'on introduit dans la cuve est la pierre de touche du savoir des brasseurs; car si l'eau est trop chaude, elle brûle la farine, et tout est perdu; et si elle est trop froide, elle la met en pâte et devient inutile. Ils trouvent ce véritable degré de chaleur en mettant la trempe dans la chaudière. C'est une

pelle de bois qu'on pose verticalement; et lorsque l'eau commence à fremir autour du manche, elle est alors dans le degré de chaleur convenable. On l'introduit aussitôt entre les deux fonds, et on retire le feu afin qu'elle ne s'échauffe pas davantage; après quoi on remue fortement, à force de bras, avec des pelles, la farine contenue dans la cuve. C'est ce travail qu'on appelle proprement brasser. Ce mouvement est absolument nécessaire, non seulement pour empêcher la farine de s'amonceller, mais particulièrement pour en tirer toute la substance et pour la répandre dans l'eau.

Quand on juge que la farine et l'eau ont été assez brassées, on les laisse reposer pendant une heure, après quoi on donne d voie, c'est-à-dire, qu'on lève doucement la tape, afin que l'eau, imprégnée et chargée des parties substantielles de la farine, passe par les petits trous du faux fond, comme par un crible bien fin, et se rende par l'ouverture de la tape dans un réservoir qui est dessous, où on la prend pour la porter dans la chaudière. La petitesse des trous du faux fond empêche que la farine ni le houblon, ou petite paille, ne puissent se mêler avec l'eau.

Quand toute l'eau est dans le réservoir, on la porte dans les deux chaudières, dans lesquelles on la partage également, et on y met le houblon à raison de sept livres et demie par muid d'eau, comme on a mis aussi l'orge à raison d'un septier par muid d'eau pour la bière double.

On met le feu sous les chaudières. On le fait d'abord assez doux, et on l'augmente ensuite pour faire bouillir la liqueur. Si on veut faire de la bière rouge, il faut faire bouillir la liqueur pendant vingt-quatre heures; mais si c'est de la bière blanche, dès qu'elle a commencé à bouillir, on la jette sur les bacs pour la faire refroidir.

Ces bacs sont des cuves très-larges et très-grandes, mais qui n'ont que dix à douze pouces de profondeur, afin que l'air, agissant plus aisément surcette superficie, rafratchisse plutôt la liqueur.

Lorsqu'elle n'est plus que tiède on la lâche dans une autre cuve appelée guilloire, et quand on y en a fait entrer jusqu'à la hauteur d'un pied, on y met de la *levure* à raison d'un baquet ou seau par muid d'eau.

La levure ou levain n'est autre chose que l'écume que la bière jette quand elle est dans les futailles. Les boulangers de petits pains s'en servent aussi bien que les brasseurs : c'est ce qui fait bouillir la liqueur, ce qui la dépure, la clarifie, et achève de lui donner sa perfection.

La levure ayant demeuré sept heures dans la liqueur, et s'y étant toute dissoute, on entonne la bière dans des vaisseaux bien propres. On ne les bouche point, mais on penche un peu les pièces, et on met entre deux un baquet pour recevoir l'écume qui sort par le trou du bondon, qui est la levure dont je vous ai fait connaître l'usage.

Ce serait fort inutilement qu'on se dennerait beaucoup de peine pour faire de bonne bière, si l'on ignorait les moyens de la conserver dans son état de bonté, de l'éclaireir lorsque trop de vétusté l'a rendue trouble, et de lui rendre son premier goût lorsqu'elle a tourné.

Lorsque la bière monte trop promptement, que la fermentation est trop violente, son écume, qui s'extravase, entraîne et dissipe tous les sels volatils, et les parties les plus onctueuses qui sont propres à conserver sa perfection. Lorsque la fermentation est trop longue elle devient aigrelette; quand elle ne fermente pas assez elle a un goût de verdeur. C'est pourquoi il ne faut pas moins éviter de brasser dans les grands froids que dans les grandes chaleurs, et c'est par la même raison qu'on a soin d'entonner la bière dans des vaisseaux bien propres et bien bouchés avec des bouchons, enduits de terre glaise, pour la conserver pendant des années entières. Il y a même des brasseurs qui, pour la garder plus longtemps, y mettent des poignées de têtes d'absynthe, du houblon nouveau, de la craie, du froment choisi, du suif ou des œuss dont les coquilles se dissolvent et se consomment totalement pendant que les jaunes et les blancs, enveloppés dans leurs pellicules, s'y conservent entiers.

Tow. I Pag . st.



The second secon

Récolte des Olives.





Cuisinier.



Le Tourne broel

#### ART DE RÉCOLTER L'HUILE.

L'HUILE la plus parfaite est celle qui se tire, par expression, des fruits de l'olivier. Les préparatifs s'en réduisent au travail de la meule, sous laquelle on brise les olives à l'entrée de l'hiver, à celui du pressoir qui en exprime l'huile pure, et à quelquea précautions de gouvernement.

La figure du pressoir à huile donnera une idée de cette récolte.

On commence par nettoyer et trier les olives; on les brise dans une auge circulaire, sous une meule posée perpendiculairement, et attachée parson essieu à un arbre tournant. Cette ange, semblable à celle où l'on brise les pommes pour les porter ensuite au pressoir à cidre, se nomme la marre. Un garçon, qu'on nomme le diablotin, suit le travail du moulin, et, la pelle en main, amène les olives sous le passage de la meule, ce qu'on appelle pattre la meule. Quand elles sont en pâte, un ouvrier prend un scoufin, dont il tient l'ouverture inférieure fermée en la soutenant du creux de sa main droite; de la gauche il l'emplit de pâte d'olives, et va poser le scoufin sur le milieu de la maye. Il en apporte un second, et ex empile ainsi jusqu'à six et sept l'un sur l'autre. Le rond et le sépeau mis dessus, quatre hommes empoignent la barre passée dans le mamellon, et abaissent la bancelle jusqu'à ce que toutsoit exprimé: voilà l'huile vierge.

L'huile commune est celle dont on augmente la quantité en employant l'eau chaude, et en la versant sur tous les scoufins. Le seau qui se remplit de ce qui en provient, est porté dans un cuvier, où, au bout de trois ou quatre heures, l'huile surnage, et est recueillie avec une feuille de fer blanc en forme de cuillère. Si le froid l'empêche de monter, on en aide l'action avec quelques baquets d'eau bouillante. Les résidus de ces cuviers s'écoulent dans un souterrain qu'on nomme l'enfer. On en prévient la putréfaction par des visites réglées. Ce qu'on en tire est de l'huile d'enfer, c'est-à-dire, de l'huile insérieure.

#### ART DU VINAIGRIER.

On appelle vinaigrier celui qui sait ou vend du vinaigre. Vous devez sevoir, mes ensans, que le vinaigre est le produit de la fermentation acide. C'est le second terme ou le second genre de sermentation par où passent toutes les liqueurs qui sont susceptibles de sermenter.

Levinaigre est d'une utilité journalière dans l'apprêt de nos alimens. Il sert pour les salades, et s'emplos à beaucoup d'autres choses.

On fait du vinaigre avec du vin, du cidre, de la bière, et généralement avec tous les sucs de végétaux qui ont subi d'abord la fermentation spiritueuse. Le petit lait est pareille ment propre à faire du vinaigre. Ua chimiste célèbre a remarqué que cette liqueur passe d'abord à fermentation spiritueuse, et produit un vin passable. Plusieurs peuples font même encore usage de cette boisson. Le vin de petit lait est susceptible de passer à la fermentation acide, et de produire un fort bon vinaigre; mais de tous les vinaigres, le plus estimé est cependant celui que produit le vin ordinaire.

La plupart des vinaigriers de Paris, préparent très-bien leur vinaigre, et le font d'une meilleure qualité que celui qu'on fait à Orléans, lequel jouit aussi d'une certaine réputation. On reproche cependant aux vinaigriers de Paris, de préparer leur vinaigre avec des lies de vin. Mais si l'on examine cette matière sans prévention, on verra que la liqueur qu'on tire de la lie, avant de faire le vinaigre, est pour le moins aussi bonne que les vins gâtés qu'on emploie ordinaire,

ment. D'ailleurs, il est certain que le vinaigre qu'on prépare avec la lie, est même meilleur et plus acide que celui qui est fait avec le vin duquel en a

séparé la lie.

Voici la méthode qu'on suit à Paris pour préparer le vinaigre. On mmasse la quantité qu'on veut de lie de bon vin ; on la met dans une cuve de bois; en la délaie avec une suffisante quantité de vin , et ou introduit ce mélange dans des sacs de toile trèsforte. On arrange cessacs dans un trèsgrand baquet de bois très-fort, dont le bois fait fonction de la partie inférieure d'une presse. On pose des planches par dessus les sacs : on faitagir la vis d'une bonne presse, et on la serre de temps en temps pour faire sortir le vin que la lie contient. Cette opération dure ordinairement huit jours. On met a vin dans des tonneaux qu'on place verticalement sur leur fourd, et ou pratique à la partie supérieure un tron d'environ deux pouces de diamètre, qu'on laisse toujours ouvert, afin que la liqueur ait communication avec l'air extérieur. Le vinaigre est ordinairement quinze jours à se faire pendant les chaleurs de l'été. Mais lorsqu'on le prépare en hiver, il faut un mois. On est même obbligé de mettre des poêles pour accélérer, par la chaleur artificielle, le mouvement de la fermentation acide. Lorsque la liqueur est parvenne à un certain degré de fermentation, elle s'échauffe beaucoup, et quelquefois si considérablement qu'à peine on y peut tenir les mains. Dans ce cas on arrête le progrès de la fermentation, en rafraîchissant la liqueur par l'addition d'une certaine quantité de vin. On la laisse formentor de nouveau jusqu'à ce que le vinaigre soit sufficemment fait. Alors on met ce vinaigre dans des tonneaux, au fond desquels il y a une bonne quantité de copeaux de bois de hêtre. Les vinaigriers emploient à cet usage, autant qu'il leur est possible, les rapés qui ont servi aux marchands de vin. On le laisse s'éclaircir sur ces rapés, où il reste environ quinze jours; on le tire ensuite au clair, et on le conserve dans de grands tonneaux.

Nous avons dit que lorsque le vinaigre est fait, on le tire au clair pour le séparer de sa lie. Les vinaigriers mettent toutes ces lies de vinaigre à part; il les expriment pour en séparer ce qui peut y rester du vinaigre, et le marc se vend aux imprimeurs pour faire leur encre.

Le vinaigre blanc se fait comme le rouge; mais le marc qui reste dans les sacs après l'expression, n'est point propre aux chapeliers; il ne sert que pour l'encre des imprimeurs. Les marcs de l'une et de l'autre lie, se nomment gravelle, et fournissent après leur combustion à l'air libre une cendre qu'on nomme cendre gravelée, matière saline, de la même nature que la potasse, et qu'on emploie comme elle dans une infinité d'arts.

Quelques vinaigriers mêlent avec la lie de vin, des lies de bière et de cidre; mais le vinaigre qui en provient n'est jamais aussi parfait que celui qui est fait avec des lies de vin pures.

Les vinaigriers font aussi, concurremment avec les pharmaciens, différens vinaigres composés: 1° en faisant infuser dans du vinaigre ordinaire des substances végétales, telles que les fleurs de sureau, les fenilles d'estragon, les roses, les framboises, l'ail, etc. Ces espèces de vinaigre s'emploient dans les alimens; 2° ils préparent par la distillation des vinaigres aromatiques qui servent pour la



ils broient cette graine entre deux meules de pierre meulière, pour la réduire en pâte, et en la broyant ils ajoutent encore un peu de vinaigre, pour lui donner la consistance qu'elle doit avoir. Cela forme ce que l'on nomme grosse montarde. Pour faire la moutarde fine, il ne s'agit que de la repasserentre les deux meules pour la broyer une seconde fois.

### ART DU CUISINIER.

L'ART de préparer nos alimens d'une manière convenable et propre à flatter le goût, est comme tous les autres arts le fruit d'une longue expérience.

La nature nous en a donné les premières leçons; c'est elle qui nous a fait discerner d'abord les nourritures que nous pouvons prendre crues, d'avec celles dont nous sommes obligés de ramollir et d'ébranler toutes les parties par la cuisson, pour faciliter d'autant le travail de l'estomac sur elles, et la secrétion des sucs nutritifs qu'il en faut extraire.

C'est à l'expérience que nous devons la connaissance des divers degrés de force ou de durée qu'il convient de donner au feu dans la cuisson de toutes les nourritures. Nous n'avons à consulter à cet égard que le sentiment expérimental du point en deçà duquel les sucs bienfaisans ne sont pas encore désunis, et au-delà duquel ils sont dissipés par le feu, et irréparablement perdus pour nous.

Quand nous présentons nos divers alimens à l'action du feu, si on les y expose à nu, et immédiatement, les dehors s'endurcissent en forme de croûte ou se raccornissent en manière

de parchemin, selon la nature des tissus. L'effet de cette enveloppe est de retenir quelque peu les sucs nutritifs que le feu commence à déloger ou à mettre en désunion; mais comme cetie croûte n'augmente que par la destruction de ce qu'on cuit, et qu'elle s'ouvre de toute part en se charbonnant à proportion de la durée ou de l'activité du feu, on s'est rendu maître de cet élément en le bridant par l'interposition, tantôt de l'eau, tantôt de l'huile, ou de l'huile et de l'eau ensemble, et l'on varie l'emploi de ces fluides selon la nature des viandes qu'on y veut cuire, ou selon l'espèce des sucs que l'on en veut tirer.

Quelquesois nous ne prétendons obtenir qu'un esprit volatil, délicat, que nous faisons passer d'une plante aromatique dans l'eau chaude, à l'aide du plus petit bouillon. Prolongezvous, doublez-vous ce premier degré

de chaleur, vous ne tenez plus rien, et l'esprit est déjà bien loin. C'est ainsi qu'une main novice s'attire des reproches d'avoir servi, sur la table de sa maîtresse, une compotte manquée, ou un ragoût d'une saveur amère. Elle prend la résolution de mieux reussit une autre fois; et, pour n'y faire faute, elle pousse au bouillon le plus vifla canelle, le basilic, le clou ou la muscade. Quelle est sa surprise de trouver qu'au lieu de mettre plus d'agrément dans ce qu'elle avait à cœur, elle a augmenté l'amertume et les plaintes! Elle se corrige enfin sut l'exemple d'un cuisinier intelligent, qui ne distribue ses aromates que sur les derniers memens de la cuisson.

C'est par une suite de la même observation, qu'une légère infusion de thé conserve cette odeur de violette qui réjouit la tête, et qu'une aussi légère infusion d'aurone ou de baume violet réjouit la bouche et l'estomac; au lieu que ces liqueurs, poussées à un nouveau bouillon, perdent leurs esprits, et se chargent d'une teinture âcre, étrangère à nos besoins, et peu amie des entrailles.

Si l'eau est un frein utile pour guider prudemment l'activité du feu, on tire des secours sort supérieurs de l'huile, et de toutes les matières onctueuses dont on enveloppe ce qu'on veut cuire. Toutes les mains qui se mêlent de cuire les viandes, soit en les rôtissant, soit en les mettant en ragoût, ont coutume, sans en savoir la raison, de les piquer de lard par dehors, ou de les en traverser de loin à loin par dedans, ou de les arreser de sucs huileux et bien fondus, ou de les y plonger d'abord en commencant par les faire passer au poèlon, ou de le cuire totalement à la simple friture, ou enfin d'envelopper les plus

belles pièces de viande de tranches de lard ou de papier huilé, pour les cuire à la broche ou autrement. L'intention de nos cuisiniers dans ces opérations est de donner, disent-ils, du goût aux herbes, aux racines et aux viandes . qu'ils apprêtent, ou de faire prendre à celles-ci une couleur égale. Ils en diversifient sans doute la couleur et la saveur par la diversité des méthodes; mais le fruit principal et l'effet universel de ces enveloppes onctueuses qui ne ferment point l'entrée au feu, est d'emprisonner et d'arrêter les meilleurs sucs, tant les volatils que les nutritifs qui se trouvent dans les légumes ou dans les chairs des animaux ; c'est d'y faciliter l'ébranlement des sucs sans en permettre la sortie : c'est bien moins d'y mettre une saveur étrangère, que de bien conserver celle que la nature y a mise.

Tant que l'art du confiseur et celui du

cuisinier no tendent qu'à donner une enveloppe à l'esprit d'un aromate, au jus d'un fruit, ou au suc d'une viande, pour n'en rien laisser perdre, ils nous mettent en main les présens mêmes du Créateur, presque dans leur simplicité, et nous en pouvons user avec confiance comme avec sobriété. Mais il y a un art séducteur qui se mêle de faire des composés de différentes matières dont il ne connaît pas le fond, et qui masque des principes mal assortis, sous l'amorce d'une saveur agréable, en l'y rendant dominante, mais qui porte ensuite le trouble et le ravage dans nos corps.

Ce désordre, qui vient presque infailliblement à la suite des ragoûts recherchés trop composés, peut être également occasionné par les ragoûts les plus simples, quand le nombre en est trop multiplié. Les droits de la simplicité sont les mêmes partout. On se trouve bien de la respecter dans l'éloquence, dans la peinture, dans la musique, dans les meubles et dans les parures. Les insultes qu'elle recoit dans les beaux-arts sont tôt ou tard suivies du ridicule; mais celles qu'on lui fait dans l'usage des nourritures sont punies par des maux réels.

Je no puis mieux, mes enfans, terminer cet article sur l'art du cuisinier, qu'en vous faisant connaître le mécanisme du tourne-broche à poids et du tourne-broche à fumée.

# PLANCHE 1. Le tourne-broche à poids.

- A Le tourne-broche en place avec son poids mis à l'écart par deux poulies de renvoi.
  - в Le tourne-broche vu de profil.
  - 1. La clef pour le remonter.
- 2. La petite roue dont toutes les dents foulent un ressort qui obéit et

les laisse passer dans le sens contraire à la chute du poids, mais qui les arrête de l'autre.

- 3. La grande roue.
- 4. Le pignon de la seconde roue.
- 5. La seconde roue, dont l'arbre porte la noix.
- Le pignon de la roue de rencontre.
- 7. La roue de rencontre, qui enfile les pas de la vis.
  - 8. La vis sans fin.
  - Le tambour d'où la corde du poids se déroule.
  - 10. Le volant, qui étant emporté par le cylindre de la vis, sert à proportion de la longueur de ses bras, et des marcs de plomb ou des ailes qui le terminent, à modérer l'échappement des premières roues, et à retarder la chute du poids.
    - 11. Le poids.
    - 12. La noix avec sa corde qui com-

munique le mouvement à l'autre moix de la broche.

Le rapport des tours du volant à ceux du tambour est facile à trouver. Si la première roue qui emporte le tambour et laisse filer ou échapper le corde qui tient au poids, porte soixante dents, et engraine dans un pignon de dix, elle fera un tour pendant que la seconde roue avec son pignon en fera six; puisque les dix dents du pignon engrainent six fois pour parcourir les soixante.

Si la seconde roue a cinquante dents, et engraine dans un pignon de cinq, la roue de rencontre fera dix tours contre un de la seconde, puisqu'il faut dix fois cinq pour épuiser cinquante.

Mais la seconde fait six tours contre un du tambour; donc la roue de rencontre fera six foix dix tours, ou soixante contre un du tambour. Si la roue de rencontre a cinquante dents, chaque dent parcourt un pas de la vis. Or chaque pas de la vis emporte une révolution du cylindre, et un tour du volant. Ce sont donc cinquante tours du volant, contre un de la roue de rencontre, et cinquante fois soixante, ou trois cents contre un du tambour.

Celui-ci peut avoir quatre pouces de diamètre, et dévider un pied de corde par tour. Si la chute du poids est de douze pieds, donze révolutions du tambour en feront faire trente-six mille au volant. Les tours de la broche sont comme ceux de la seconde roue qui la mène par son essieu. Mais la seconde fait six tours contre un du tambour. Donc la broche tourne soixante-douze fois, pendant que le tambour fait douze révolutions et le volant trente-six mille.

# PLANCHE 2. Le tourne-broche à famée.

A Coupe du devant d'une cheminée, où le tourne-broche à famée et en place. La flamme rend la famie agissante. Celle-ci pousse les feuilles ou les lames du volent, qu'elle trouve toutes également inclinées sur son passage. Elle ne peut s'échapperqu'es les entrainant. Toutes les feuilles du volant reculent du même sens, et font marcher l'essieu qui les assemble. Celui ci fait tourner une lanterne, dont les fuseaux emmènent les dents d'un rouet. L'essieu du rouet porte une noix, qui avec sa corde ou si chaîne, produit l'effet du tourne breche ordinaire.

a Coupe du travers de la cheminée, montrant la barre qui port l'essieu du volant. Le volant vu de profil, et le rouet vu de face.



Le Tourne broche à famée.





Le Tomne broche à finnée Pièces du Tourne broche vu de profil.

- c Le volant et le rouet de profil.
- D Le volant vu de face.

#### ART DU SAUNIER.

Nous faisons, mes enfans, un si grand usage du sel dans la plupart de nos alimens, que vous ne lirez pas sans interêt ce que j'ai à vous dire de l'art du saunier.

Le saunier est celui dont la profession est de fabriquer ou de préparer des sels; mais on donne plus particulièrement ce nom à l'ouvrier qui fabrique le sel marin, nommé aussi sel commun, ou sel de cuisine.

Le sel marin se tire de l'eau de la mer, des sources salées, des ruisseaux d'eau salée, des puits salans, etc.

Toutes ces eaux contiennent, outre le sel marin, une petite quantité de terre qui n'est dissoute qu'à la faver de son extrême division du sel mani à base terreuse, du sel de Glauber, et quelquefois du tartre vitriolé; mis toutes ces matières sont en moisde quantité que le sel marin. Tout l'u du saunier consiste à séparer ces sel étrangers qui altèrent la pureté du se marin, et qui le rendraient de mavaise qualité dans l'usage des alimens. On se sert avantageusement dels propriété qu'ont ces sels de se crystalliser les uns avant les autres, et de formet des crystaux différens.

En Franche-Comté il y a plusieur sources salées, dont les eaux sont employées à la fabrication du selune des plus considérables est dans le ville de Salins, qui en a tiré son nom. La Lorraine renferme aussi plusieur salines, dont les principales sont Château-Salins, Rosières, Dieuse et Moyenvic. Dans toutes les salines de



Digitized by Google

ces deux provinces on extrait le sel par l'évaporation des caux qui le contiennent, et par des procédés qui employaient une grande quantité de bois avant la découverte des bâtimens de graduation.

Dans ces bâtimens, l'économie da combustible a été ponesée si lein, que sept mille tonneaux de sel, du poids de six cent cinquente livres chacun, qui auparavant emportaient une consommation de trente-deux mille cosdes de bois, s'obtiennent anjourd' ani avec cinq mille. Le bâtiment de graduation, dont on me commit pour l'inventeur, et dont le pas ances modèle se trouve à la saline de Sca. ..... en Alsace, sur le chemus de Sur bourg à Mayence, consine es me halle toute à jour de vine à vant pieds, depuis la care d'ex en ,~ qu'à la sablière. et perseur en " salure forte ou faine se sea sea

un nombre plus ou moins grand de divisions ou de travées, qui sont les espaces d'une poutre à l'autre. Chaque travée est remplie en entier, et jusqu'en haut, de grandes masses de fascines. L'eau tirée des puits salans, et amenée dans une cuve au pied de la halle, est élevée par des pompes au haut de la première travée, où elle est distribuée dans des augets de quatre à cinq pouces de large, et d'une pareille profondeur : ils sont disposés selon la longueur du bâtiment, et percés de six pouces en six pouces par de petits robinets qui distillent cette eau sur le tas de fascines, et ne l'y laissent échapper que par gouttes. Cette eau, tourmentée et incisée à l'infini au travers de tous ces menus branchages, y acquiert, pour ainsi dire, la ténuité de l'évaporation. L'ouvrage s'expédie encore mieux quand un vent gaillard se met de la partie,

et emporte une grande partie de ces eaux divisées en passant obliquement à travers les fascines. Les parties qui dementent naine an sel en animer la poids, et se précipitent per carendes, et de brin à brin , juoqu'as haven sestiné à les recesoir. On les meses aux d'autres pompes dans les anges es dans les fascines de la seconde tosse, où elles acquièrent une plus fonte nelure par une nouvelle dissipution de l'eau douce : elles passant aises , saise le besoin , jusqu'à une siséeme et une septième division. Parce source .. mas dépense, et dans trois jums servanse saison , une livre d'ess mise que , se sortir du puits, contienées no soge quelconque de salare, par escape: » poids d'un gros en pout acqueste aug. cu même trente fois autant en senvent dans le bassin de la poplisant territ. et rendre à la constalisation, 900 s'opère enfin par le feu, le poids à quatre onces de sel.

Dans certains lieux on prépare le sel sans seu dans des marais salars : l'on appelle marais salars des teres basses et marécageuses que la naure à rendues propres par leur situation i recevoir les eaux de la mer lorsque la marée monte, et que l'industrie s mises en état de la retenir par des écluses qu'on y fait.

Ces marais, dont on unit et dont on bat le fond avec propreté, se partagent en plusieurs bassins, les uns plus grands, les autres plus petits, séparés par des espèces de petites digues de treize à quatorze pouces de large. C'est dans ces bassins que, lorsque la saison est venue, on laisse entrer l'eau de la mer dont on fait le sel, et on l'y retient ensuite en fermant les écluses.

fa d Le temps propre à faire le sel est l'environ depuis la mi-mai, jusqu'à sa fin du mois d'août, parce qu'alors ses jours étant longs, et l'ardeur du oleil dans sa plus grande force, le se fait mieux et plus promptement.

Quand on veut donner l'eau de la mer aux marais, il faut auparavant les vider entièrement de celle qu'on y a laissée tout l'hiver, pour qu'ils me se gercent point, et qu'ils soient en état de contenir la nouvelle eau qui doit servir à la fabrication du sel. On y laisse entrer cette nouvelle eau à peu près à la hauteur de six pouces, après néanmoins l'avoir laissée reposer et s'échauffer pendant deux ou trois jours dans de grands réservoirs qui sont au-dessus des salines. La quantité d'eau suffisante y étant entrée, on ferme l'écluse, et on laisse faire par le soleil et par le vent le reste de l'ouvrage.

L'eau frappée à plomb par les myon du soleil s'évapone, et la partie saline s'épaissit par degrés insensibles; ensuite elle se couvre d'une légère coût as; et enfin continuent à s'évapores par la continuation de la chaleur, la croûte saline s'augmente de plus en plus, et prend de la consistance.

Lorsque le sel a reçu cette missen naturelle, on le casse avec un miran, composé d'une perche, au best de laquelle est adaptée une douve. Il tombe au fond de l'eau, mais on l'en retire presque aussitôt avec le même rateau; et l'ayant laisséquelque temps en petits tas sur les bords du marais pour achever de le sécher, on le met ensuite en monceaux plus grand qui contiennent plusieurs milliers de muids de sel. On couvre ces monceaux ou de paille ou de son pour les garantir de la pluie. Huitou dix jours, ou au plus quinze, suffisent pour ou au plus quinze, suffisent pour

schever la ciystallization du sel. Après qu'on l'a retiré et mis en monceaux, on ouvre de neuveau les séservoirs pour les remplir d'east à la marée montante, et l'on continue ainsi alternativement à y mettre de l'eau, à en mamasser le sel qui s'y forme, et à les vider jusqu'à ce que la saison ne soit plus propse à ce travail.

Les pluies sont contraires à cet onveage : les que l'eau de pluie s'est mélée avec trop d'abondance à celle de la mer, celle-ci devient inutile, et il faut en faire entrer de nouvelle dans les marais. C'est la sécheresse qui assure cette espèce de récolte; elle ne réussit que dans les beaux jours, et pendant les plus grandes ardeurs du soleil.

Outre le sel marin tiré des différentes manières dont j'ai parlé, on en trouve encore de très-bon dans le sein de la terre, en masses de grosseur considérable; c'est celui qu'on nomme sel fossile ou sel gemme. Ce sel ne présente aucune figure crystalline: il est comme une masse de glace, et demi-transparent. Après avoir tiré de la mine ces masses salines, on les brise en plusieurs morceaux, que l'or fait ensuite passer au moulin, pour les réduire en une espèce de grosse farine dont on se sert dans les alimens, comme de celui qui est fabriqué par les procédés dont je vous ai donsé une légère description.



Le Saunier.



Le Chaircuitier.

## ART DU CHAIRCUITIER.

Quorque l'art de conserver les viandes par le moyen du sel et des épiees soit d'une grande simplicité, gardonsnous, mes enfans, de le regarder avec dédain. Son utilité lui sert de recommandation auprès de nous:

On n'oubliera jamais qu'un grand prince (Charles-Quint) fit éleverune statue à G. Bukel, pour avoir trouvé le secret de préparer et d'encaquer les harengs salés. C'est un motif pour nous, de ne pas dédaigner d'arrêter un moment les yeux sur tout art qui est d'une utilité reconnue.

Un choircuitier, comme le nom le fait assez entendre, est un marchand de chair cuite. On donne ce nom à ceux qui apprétent la chair de pourceau, et la débitent, soit crue, soit cuite, soit apprétée en cervelas, saucisse ou autrement. Ce sont aussi les chaircuitiers qui préparent et vendent les langues fourrées, tant celles de porc, que celles de bœuf, de veau et de mouton.

Pour fourrer une langue, le chaircuitier commence par la refaire, c'est-à-dire par en affermir la chair en la faisant bouillir dans de l'eau pendant un quart-d'heure, après quoi il lui enlève avec un couteau sa première pean. Quand elle a été pelée, il la lave dans de l'eau fraîche; il la laisse bien égoutter; et ensuite il la met dans un pot de grès, après l'avoir saupoudrée de sel. Quand on s'aperçoit que le sel qu'on y a mis est fondu, on y en remet de nouveau. On laisse une langue de bœuf dans le sel pendant environ quinze jours. Quand on suppose que la langue est suffisamment salée, on la retire du sel, on y met des fines berbes, et on la renferme dans un boyau de bœuf proportionné à sa gresseur; après quoi on la pend dans la cheminée, où on la laisse plus ou moins de temps, suivant qu'on y albune da feu plus ou moins fréquemment. La fumée sert à lui donner une saveur particulière, et à la conserver plus long temps. Enfin on la fait cuire, quand on le juge à propos, dans de l'eau salée, ou dans le bouillon ordinaire où les chaiscuitiers font cuire toutes leurs visudes.

Les chaireuitiers font de deux sortes de saucisses, les unes rondes, les autres plates. La chair des rondes est renfermée dans un boyau de mouton et celle des plates dans des morceaux de crépine de porc. Le chaircuitier emploie pour les saucisses plates, moitié chair de porc, et moitié chair de veau : quant aux rondes, il n'y entre que de celle de porc.

Pour faire les saucisses, on commence par hacher la viande sur une forte table destinée à cet usage, avec deux grands couteaux. Ouand elle est à moitié hachée, on y met l'assaisonnement nécessaire, comme sel, muscade, poivre, persil, et on achève ensuite de hacher tout-à-fait la viande. Quand elle est suffisamment hachée, on en emplit le boyau, par le moyen du cornet, qui est une espèce d'entonnoir de fer blanc. Quand le boyau est rempli de cette viande hachée, on le tortille de distance en distance. pour déterminer la longueur de la saucisse, et on le coupe, si l'on veut, à tous les endroits où il a été tortillé. Quant aux saucisses plates, on fait avec la viande hachée, autant de tas qu'on veut former de saucisses, et après les avoir applaties avec la main, on les

Sew 1. Page 199



Le Confiseur



L'Art de faire le Suere.

enveloppe dans des morceaux de crépine de porc.

## ART DÚ CONFISEUR.

Voiex pour de jeunes lecteurs l'art par excellence, l'art de faire les sirops, les gelées, les marmelades, les confitures sèches, les dragées, les pastilles, les pralines et les bonbons de toute espèce. Il est possible que l'article que je vais lui consacrer soit un de ceux qui seront lus avec le plus d'empressement. Je me hâte, mes chers amis, d'entrer en matière, pour ne pas faire languir votre impatience.

Le confiseur est celui qui fait et qui vend des confitures et des sirops faits pour l'agrément.

Les confitures sont de deux espè-

cès, savoir, liquides et solides. Les unes et les autres sont faites pour sendre certaines substances que l'on confit, plus agréables au goût, et pour les conserver plus longtemps.

Entrez avec moi dans le magasia d'un confiseur. Voyez-vous ces gelées, ces confitures liquides que l'on nomme aussi marmelades, ces confitures tèches faites avec des substances réduites en poudre ou en pulpes, et enfin ces fruits entiers confits dans le sucre?

Un petit mot sur ces différentes friandises.

Les gelées sont des préparations qu'on fait avec du sucre et des sucs mucilagineux de fruits qui prennent en refreidissant une consistance de colle.

Tous les sucs de fruits ne sont pas propres à former des gelées. Il faut qu'ils soient un peu mucilagineux, comme sont ceux de poires, de pones, de verjus, de coings, de gro-

Pour faire de la gelée de groseilles, n met dans une bassine quinze livres e groseilles égrenées, et douze livres e sucre concassé : en place le vaiseau sur le feu. A mesure que les groeilles rendent leur suc, le sucre se lissout. On remue dans les commenemens avec une écumoire, afin que a matière ne s'attache pas au fond du vaisseau. On fait bouillir ce mélange à petit feu, jusqu'à ce qu'il y ait environ un quart de l'humidité d'évaporé, ou qu'en mettant refroidir un peu de la liqueur sur une assiette, elle se fige et prenne l'apparence d'une colle. Alors on passe la liqueur au travers d'un tamis, sans exprimer le marc; on verse dans des pots la liquenr tandis qu'elle est chaude ; et lorsque la gelée est prise et refroidie, on couvre les pots avec soin.

On prépare la gelée de cerises de la même manière, ainsi que toutes les gelées des fruits mucilagineux qui rendent leur suc aussi facilement que ceux dont je viens de parler.

On fait des confitures sèches de tant de fruits, qu'il serait assez difficile de les pouvoir détailler toutes. Les plus usitées sont les écorces de citrons et d'oranges, les prunes, les poires, les cerises, les abricots, les amandes et les noix.

On prépare en confitures sèches les fruits entiers ou seulement coupés par morceaux, les racines ou certaines tiges et certaines écorces. Ces substances doivent être tellement pénétrées par le sucre, qu'elles soient sèches et presque friables. On n'observe aucune proportion de sucre sur celle des ingrédiens: il suffit de les priver de toute leur humidité par le moyen du sucre, cuit sous forme de sirop.

Les dragées, les pastilles, les figures en sucre, sont encore l'ouvrage des confiseurs. On met en dragées de l'épine vinette, des framboises, de la graine de melon, des pistaches, des avelines, des amandes de plusieurs sortes, des amandes de plusieurs sortes, des amandes pelées dont la peau a été ôtée à l'eau tiède, des amandes lissées auxquelles on a laissé la peau, des amandes d'Espagne, qui sont fort grosses et rougeâtres en dedans, etc.

Les bonnes qualités des dragées sont d'être nouvellement faites, que le sucre en soit pur, sans mélange d'amidon; qu'elles soient dures, sèches, et aussi blanches dedans que dehors; enfin que les fruits, graines et autres substances qui en font le noyau, soient récens.

Les pastillages sont composés de sucre en poudre et d'un peu de mucilage de gomme adragant, que l'on aromatise avec toutes sortes d'odeurs et dont on forme une pâte. On coupe ensuite cette pâte avec des emportepièces de fer-blanc, pour lui donner les différentes formes qu'on désire.

Il y a différentes espèces de pastilles, qui ne diffèrent entre elles que par leur forme, et que l'on fabrique avec le même procédé. Il en faut excepter les pastilles transparentes, qui sont composées de très-beau sucre clarifié, que l'on a fait cuire jusqu'au caramel. Lorsqu'il est à ce degré de cuisson, on le coule dans une petite poêle, ou cuiller de cuivre qui a un bec très-allongé. On le verse ensuite de distance en distance, goutte à goutte, sur une table de marbre, ou sur une plaque de cuivre, de manière à former plusieurs pastilles rondes, de la largeur d'une pièce de douze sols. Le sucre en tombant se refroidit, se fige, devient transparent et très-so-

Digitized by Google

SU

 $\mathbf{d}\mathbf{u}$ 

baı

esp

Ind

lide. On enlève ces pastilles de dessus le marbre, et on les porte à l'étuve.

Les pastilles sont odorées avec différentes substances, comme les fruits à écorce et les substances aromatiques sèches.

## ART DEFABRIQUER LESUCRE.

Encone un article que mes jeunes lecteurs liront, je crois, de préférence à plusieurs autres. Le sucre, dont ils sont friands, cet un sel essentiel, gras, très-agréable au goût, que l'on retire par crystallisation des sucs des plantes dont la saveur est sucrée, comme de la sève de l'érable, du bouleau, du suc de betterave, du bambou; mais principalement d'une espèce de roseau que l'on cultive aux Indes orientales et occidentales.

Il ne paraît pas que les anciens connussent le sucre de canne. Celui qu'ils appelaient saccarum était fort différent du nôtre, puisque, suivant les descriptions qui nous en restent, il était en consistance de manne ou de miel. Ce sucre, à ce que l'on pense, n'était autre chose que le suc qui découle naturellement des jets du bambou, espèce de roseau arborescent qui croît aux Indes orientales. Lorsque ses jets sont mûrs, ils s'échappe de leurs nœuds une liqueur succulente et syrupeuse qui se coagule par l'ardeur du soleil, et forme des larmes semblables à celles de la manne. Les anciens recueillaient ce sucre naturel; mais ils ignoraient l'art de tirer le suc des cannes par expression, et de le purifier ensuite comme nous faisons aujourd'hui.

On ignore dans quel temps on a commencé à cultiver ces cannes pour

en tirer le sucre. Saumaise prétend que les Arabes avaient cet art il y a plus de huit cents ans. Quoi qu'il en soit, il est certain que le roseau qui donne le sucre croît naturellement en Amérique, comme aux Indes orientales.

Ce roseau se nomme, en français, canne à sucre. L'intérieur des tiges de cette plante est celluleux, et rempli d'une grande quantité de suc sucré très-agréable au goût, surtout lorsque les cannes sont à leur degré de maturité, et qu'elles ont été produites dans un terrain un peu maigre et exposé au soleil.

Comme le suc des cannes est par sa nature et par la chaleur du climat des îles Antilles, où l'on en fait la principale récolte, dans un état trèsvoisin de la fermentation, on a l'attention de ne couper que la quantité de cannes qu'on peut exploiter chaque jour. Ainsi, dès qu'elles sont coupées, émondées de leurs feuilles prédaises à la longueur d'environ quatre pieds, et mises en botte, on less porte au moulin afin d'en extraires le suc.

Cés monlins sont composés de trois rouleaux de bois, emboîtés solidement chacun dans un cylindre de fer de fonte, dont la surface extérieure est bien polie. Ils ont environ vingt pouces de hauteur, et presque autant de diamètre; et ils sont placés tous trois verticalement à une ligne et demie les uns des autres.

Ces cylindres engagent et écrasent, par leur révolution, les cannes qu'on y présente. Deux nègres sont ordinairement employés à cette manœuvre. L'un engage l'extrémité des cannes entre le premier et le second cylindre; l'autre, placé du côté opposé, en reçoit les extrémités à mesure qu'elles passent, et il les engage entre le second et le troisième cylindre. Cette opération se fait trèspromptement; mais elle exige beaucoup d'attention. Il arrive quelquefois que les nègres engagent leurs doigts avec les cannes, et leur corps passerait en entier avec elles, entre ces espècés de meules verticales, si l'on n'y remédiait en arrêtant promptement le meulin, ou même en leur coupant le bras lorsqu'il y est déjà engagé.

Lorsque les cannes ont ainsi passé et repassé entre les cylindres, elles sont censées avoir rendu tout le suc qu'elles contenaient. Ce suc est reçu dans une espèce d'auga qui tient par un chassis au cylindre inférieur, d'où il s'écoule, au moyen d'un canal, dans une grande chaudière établie dans la sucrerie. Ce suc, nouvellement exprimé, porte le nom de vesou ou vin de canne. Il est d'un goût très-agréa-

ble ; mais il faut en prendre modérément : il produit communément la diarrhée, et des maladies plus graves encore.

Lorsqu'il y a assez de vesou exprimé pour remplir la grande chaudière de la sucrerie, on y met, avec ce suc, une certaine quantité d'eau de chaux, et d'une forte lessive de cendre : on allume alors le feu sous la chandière, et l'on fait chauffer cette masse de fluide jusqu'à ce qu'elle ait produit une grande quantité d'écumes épaisses. Ces écumes servent à la nourriture des animaux, et à faire une boisson aux nègres. On verse ensuite le vesou, déjà un peu épuré par cette première opération, dans une autre chaudière un peu moins grande, et après y avoir encore versé de l'eau de chaux et de la lessive, on le fait bouillir plus fortement que dans la première. On ramasse les écumes qui paraissent à la surface, et on les dépose dans une chaudière roulante pour être clarifiées et cuites par la suite.

Ce vesou est transmis ensuite successivement dans six chaudières différentes, où, à force de bouillir, d'écumer et de s'évaporer, la matière se convertit d'abord en sirop, et ensuite en une infinité de petits crystaux.

Lorsque la masse de sirop a été ainsi convertie en petits grains à force de la remuer, on la verse dans des formes semblables à celles dont on se sert dans les raffineries d'Europe, et sur lesquelles on fait exactement les mêmes opérations, ou bien dans des tonneaux défoncés d'un côté, et posés debout sur le fond qui leur reste, au-dessus d'une citerne, dans laquelle le sirop qui n'est point crystallisé tombe, à la faveur de deux

ou trois petits trous pratiqués au fond de ces tonneaux. Comme la masse crystallisée est affaissée lorsque le airop est écoulé, on achève de remplir les tonneaux avec du sucre de la même espèce: on y remet alors des fonds, et l'on produit cette sorte de sucre connue, dans le commerce, sous le nom de sucre brut, ou moscouade.

Le sirop que l'on a mis dans les formes produit les différentes espèces de cassonades que l'on voit dans le commerce, et dont la plupart, ainsi que le sucre brut, ont besoin d'être purifiées avant que d'être employées aux usages de la vie. C'est cette opération qu'on appelle raffinage: ceux qui s'adonnent à ce genre de travail s'appellent raffineurs. Les cassonades sont plus ou moins blanches, selon qu'elles ont été plus ou moins débarrassées de la matière grasse,

ou plutôt savoneuse, que les chimistes appellent matière extractive, laquelle non seulement roussit les crystaux, mais les empêche encore de se former.

Les cannes ne sont pas, ainsi que je l'ai dit plus haut, les seules plantes qui produisent du sucre; il est possible d'en obtenir du suc de betterave; et nous avons vu, de notre temps, que le Gouvernement français, à une certaine époque, a fait des efforts inouis pour introduire, parmi nous, l'usage de cette espèce de sucre. A la vérité le triomphe du sucre de canne a été complet; mais les efforts que l'on a tentés, d'après les expériences faites à Berlin, ne méritaient peut-être pas tout le ridicule dont certaines personnes les ont couverts.

Le bouleau fournit aussi du sucre; il ne s'agit que de saire une incision

au tronc de l'arbre lorsque les feuilles commencent à pousser. Il en sort une assez grande quantité d'un suc trèsagréable au goût : ce suc étant épaissi en consistance de sirop, produit du véritable sucre, mais en moindre quantité que la sève de l'érable de Canada. Vers la fin de l'été les Canadiens font une incision au tronc de ces arbres; ils en reçoivent la sève, et ils en font une boisson fermentée qui est très-agréable, ou du sucre, en le faisant épaissir en consistance de sirop. Deux cents livres de ce suc produisent ordinairement douze ou quinze livres d'un sucre très-agréable au goût; mais il n'acquiert jamais la blancheur de celui qui provient des cannes. On estime qu'il s'en fait, année commune, environ quinze milliers dans le Canada. On n'a point encore tenté d'en retirer des érables de France. On a des preuves qu'ils



Le Limonadier - Cafetier .



Fabrication de Chocolat.

en fourniraient, car on trouve souvent sur les feuilles de cet arbre du sucre tout formé, qui provient de la sève qui s'est extravasée et desséchée.

#### ART DU LIMONADIER.

Le limonadier fait et vend de la limonade, de l'orgeat, du café, du thé, du chocolat, des glaces, des bavaroises, et toutes sortes de ratafias et de liqueurs de table.

La limonade est une liqueur composée d'eau, de sucre, et de jus de limon ou de citron. Pour la faire bonne, on choisit des citrons frais et bien sains, qu'on partage par le milieu, et dont on exprime le suc, en les serrant entre les mains. On étend ce suc dans une suffisante quantité d'ean, pour qu'il ne lui reste qu'une saveur légèrement aigrelette, et une agréable acidité. On passe sur-le-champ cette liqueur dans un linge très-propre, pour en séparer les pepins, et ce qui s'est détaché de la pulpe des citrons en les exprimant. Pour rendre cette liqueur plus agréable à boire, on l'édulcore avec une suffisante quantité de sucre.

On prépare à peu près comme la limonade les autres liqueurs fralches qui portent le nom d'eau de groseille, eau de fraise, eau de verjus, etc.

On a imaginé depuis peu de faire . une espèce de conserve de jus de citren, que l'on nomme limonade sècle, parce qu'effectivement ce sont tous les principes qui composent la limonade liquide qui se trouvent réunis sous une forme sèche.

Po ur se servir de cette limonade on

met une certaine quantité de cette conserve dans un verre d'eau, elle s'y dissout facilement, et cela forme un verre de limonade.

Les limonadiers ont deux différentes préparations d'orgeat, savoir, la pdte et le sirop. La pâte se fait avec des amandes douces qu'on écrase sur une pierre par le moyen d'un rouleau de bois, après les avoir fait auparavant tremper dans l'eau chaude pour les dépouiller de leur peau. On met avec les amandes la quantité de sucre convenable. On aromatise cette pâte avec de l'eau de fleur d'orange, et on la met ensuite en rouleaux. Quand on veut prendre de l'orgeat, on fait délayer dans de l'eau une suffisante quantité de cette pâte; mais l'usage du sirop d'orgeat est encore plus commode.

Le café est la graine ou le fruit d'un arbre qui croît dans les pays chauds. Le meilleur est celui qui nous est apporté de Moka.

Pour préparer le casé, le limonadier commence par le faire torréser sur le seu dans un cylindre de tôle qu'il tourne au-dessus d'un réchaud, par le moyen d'une petite manivelle. Ensuite il le réduit en poudre dans un de ces petits moulins connus de tout le monde, et qui, à cause de leur usage, ont pris le nom de moulins à casé. Lorsque le casé est en bon état, il ne s'agit plus que de le faire insuser dans de l'eau bouillante; et après l'avoir laissé clarisser par le repos, on le prend avec la quantité de sucre convenable.

Notre manière de faire le café ne diffère de celle des Arabes, qu'en ce que ceux-ci ne le laissent pas reposer comme-nous, et qu'ils le boivent toujours sans sucre. Ils font aussi griller cette pellicule qui enveloppe le grain u café, qui s'en détache par la torréaction, et que nous regardons comme natile. Ils la jettent dans de l'eau quillante, et en font une boisson gréable qu'ils nomment café à la sultane.

Quoique ce soit dans l'Arabie heureuse que vienne naturellement le meilleur café, les peuples qui habitent cette contrée n'ont commencé à en faire usage que vers le milieu du quinzième siècle de notre ère. Cette boisson étant devenue insensiblement à la mode, à cause des bons effets qui en résultaient, chacun s'empressa de s'y accoutumer. Les religieux ainsi que les artisans crurent en devoir prendre pour mieux vaquer à leurs occupations nocturnes, et c'est ainsi qu'elle devint générale. La Mecque fut la première ville dans laquelle on s'avisa d'établir des maisons publiques, où tous les illustres fainéans du

pays se rassemblaient pour s'abreuver de café, y jouer à toutes sortes de jeux, et y entendre l'harmonie de divers instrumens.

Le principal ingrédient qui entre dans la composition du chocolatest le cacao, espèce d'amande qu'on tire du fruit du cacaoyer.

Le chocolat, dont le cacao est la base, est une espèce de pâte faite avec ce fruit legèrement torréfié, le sucre, et quelques aromates, le tout bien amalgamé, dont on fait une boisson alimentaire fort nourrissante. Cette pâte peut ac conserver pendant plus de quarante ans, sans s'altérer, pourva qu'on la tienne dans un endroit sec, car elle se camousse ou moisit dans les lieux humides, parce que le sucre qui entre dans sa composition est trèssusceptible d'humidité.

Lorsqu'en 1510 les Espagnols firent la conquête du Mexique, ils y trouvèrent l'usage du chocolat établi de temps immémorial. Ayant remarqué que l'usage en était très-salubre, ils furent si jaloux de cette découverte, qu'ils en usèrent longtemps avant d'en faire part aux autres nations. Depuis qu'ils eurent publié leur secret, le chocolat est devenu d'un si grand usage dans toute l'Europe, que la vente du cacao forme une branche de commerce considérable entre l'Amérique et notre continent.

On fait des glaces à la crême, et avec le jus de plusieurs fruîts, tels que fraises, groseilles, framboises, cerises, pistaches citrons, etc.

Pour faire des glaces à la crême, on commence par faire bouillir la crême, et après l'avoir laissée refroidir, on la met dans un moule ou vase de fer-blanc ou d'étain, avec une quantité de sucre proportionnée à celle de la crème; par exemple, une demi-livre de sucre sur une chopine de crème : on écrase si l'on veut dans ce mélange quelques massepains.

Après cette opération, on concasse la glace qu'on mêle avec du sel commun, et on met le tout dans un seau. Pour lors on plonge dans ce seau le moule où est contenu le mélange; et on le remue continuellement sur cette glace, au moyen d'une anse qui est au couvercle du moule, jusqu'à ce que la crême soit exactement glacée.

Les manœuvres pour les glaces de fruits sont à peuprès les mêmes.

Les bavaroises sont des boissons chaudes. Les limonadiers en font de deux espèces. Les unes sont à l'eau, les autres sont au lait.

Les bavaroises à l'eau se font en délayant le sirop de capillaire dans

#### (201)

un verre d'eau ou dans une infusion de thé.

Les bavaroises au lait se font en délayant pareillement du sirop de capillaire dans le lait coupé avec de l'eau ou avec une infusion de thé.

٤

FIN DU PREMIER VOLUME.

# TABLE

# DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

| $E_{x e z z z z x c z}$ des Arts et Mé- | Pag.       |
|-----------------------------------------|------------|
| tiers.                                  | 5          |
| ARTS QUI ONT POUR OBJET LA              |            |
| NOURRITURE DE L'HOMME.                  | 13         |
| Art de la chasse.                       | <b>1</b> 5 |
| — de la pêche.                          | 28         |
| — de la laitière.                       | 38         |
| - du jardinier.                         | 49         |
| - du laboureur.                         | 61         |
| - du meûnier.                           | 74         |
| - du boulanger.                         | 85         |
| — du pâtissier.                         | 98         |
| - du vermicellier.                      | 102        |

### (204)

| 'Art du vigneron.        | i d        |
|--------------------------|------------|
| - de faire le cidre.     | 22         |
| - du brasseur.           | 12         |
| - de récolter l'huile.   | <b>z</b> 4 |
| — du vinaigrier.         | 14         |
| - du cuisinier.          | ı <b>5</b> |
| - du saunier.            | 16         |
| - du chaircuitier.       | 173        |
| - du confiseur.          | 177        |
| - de fabriquer le sucre. | 183        |
| - du limoundier          | *03        |

FIN DE LA TABLE,



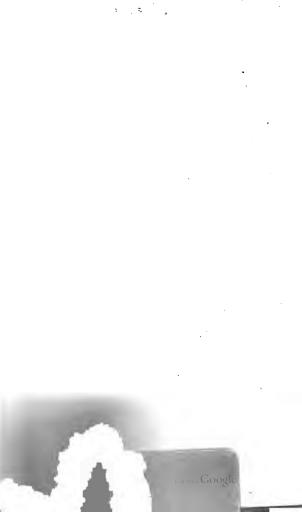

